

TO ALCONOMICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

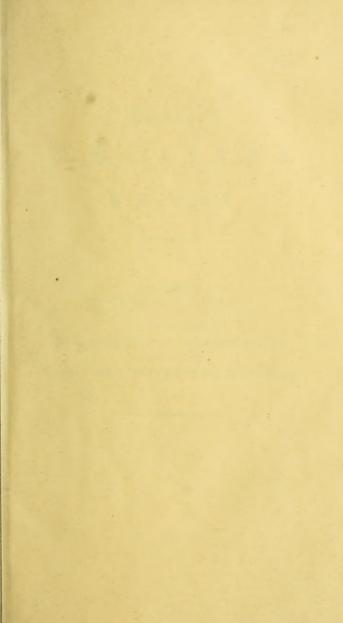



#### hamann's

### Shriften.

Erfter Theil.

Berleger: G. Reimer in Berlin.

Commissionar
für die am 30. November 1820 geschlossene Subfcription:
Riegel und Wießner in Rurnberg.

### Inhalt.

| Benjage   | zu Da | ngeuil   |      |       |    | G.  | I.   |
|-----------|-------|----------|------|-------|----|-----|------|
| Biblische | Betra | chtungen |      |       |    | -   | 49-  |
| Brocken   |       |          |      |       |    | -   | 125. |
| Gedanken  | über  | meinen   | Сере | ensla | uf | -   | 149. |
| Briefe    | 111   |          |      |       |    | 120 | 243. |

19,00

HISER

Hamann's

## Shriften.

Berausgegeben

bon

Friedrich Roth.

30769/193

Erfter Theil.

Berlin, ben G. Reimer 1821. हे बाववाव है

# e orifien.

nedegegeben red.

Exicoria Nato.

disagn nonth

aser continue ase

## Vorbericht.

ers bet. Ju Reference Softres rigg rief ebn

bilding und den Hadinschaft dere Dergent gelenderen und Gelenderst verfeben eine Derge nach eine der gelban. bert haf ungewieben, gelenne gebon an der beligen Saffie geleben

ineR den . . maired Sphapani Johann Georg Samann, geboren gu Ronigsbeig in Preuffen 1730, gestorben zu Munster in Westphalen 1788, bat fein Leben bis an fein breifigftes Jahr felbft befchrieben in den Gebier zum erften male ans Licht treten. Gine Kortfebung diefer Befenntniffe, fast ohne Unterbrechung bis ju feinem Ende, liefern feine bertrauten Briefe, beren lange Reibe in Diefem erften Bande feiner Schriften eröffnet wird. Sat man einmal diefe Briefe bor fich , fo wird man' eine Lebensbeschreibung Samann's nicht vermif= fen. Da indeffen gegenwartige Gammlung feiner Odriften vielleicht erft nach bren Jahren pollständig fenn wird, und da über feine Lebensumftande bis jest überall nur farg. liche und jum Theil unrichtige Ungaben borhan: ben find, fo glaube ich hieruber einiges boraus: Schicken ju muffen.

Bie er auf der Universität Konigsberg guerst die Theologie, dann auch die Jurisprudenz versucht, bald aber den sogenannten Brodtwissenschaften entfagt, und, in der Ubsicht die Welt zu sehen, eine Hosmeister. Stelle in Liestand, bald nachher eine in Eurland angenommen, hierauf durch Johann Christoph Berens in Riga, einen seiner Jugendfreunde in Ber-

bindung mit dem Sandelshaufe biefes Namens gefommen, in Geschaften beffelben eine Reife nach Condon gethan, bort fich umgetrieben, geharmt, endlich an ber beiligen Schrift wieder aufgerichtet, wie er nach Riga guruckgefehrt und fich dem Saufe Berens gang gewidmet, dieß ift bon ihm in feinem Lebenslaufe umftandlich ergablt. Bu Anfang des Jahres 1759 rief ibn fein damals franker Bater, den nach feinem Umgange verlangte, nach Ronigsberg guruck. und die enge Berbindung mit dem Saufe Berens loste fich um diefe Zeit auf, ba fie eben burch hamann's Vermablung mit einer Tochter Deffelben auf immer befestigt werden follte. Die Urfachen diefer Trennung find in Samann's handschriftlichem Rachlaffe nirgends angegeben. nur hie und da , g. B. in den Briefen 36 und 56 diefer Sammlung, leicht angedeutet. Er lebte nun vier Jahre zwanglos und vergnügt in feines Baters Saufe. "In diefen glucklichen Jahren", fagt er in einem Briefe von 1787, "lernte ich erft ftudiren, und "bon ber damaligen Erndte babe ich "lange gelebt." Da aber das Alter und Die Rranflichkeit feines Baters ihn an Die Nothwendigfeit erinnerte, fich nach Erwerbsmitteln fur die Zukunft umzusehen, nahm er 1763 guerft ben dem Magiftrate, dann ben der Rammer ju Konigsberg Dienst in der Kanzley. Diefe Probe hielt er nur ein halbes Jahr aus; er fand unmöglich, daß er je ein guter Copift wurde. Friedrich Carl von Mofer hatte ihm 1763 eine vortheilhafte Unstellung in Darmstadt angebo. ten ; er war darauf nicht eingegangen. Jest unternahm er eine Reife ju feinem Gonner; ba er aber diefen nicht in Frankfurt traf, benn er war unbermuthet nach Solland gereist, fo febrte Da.

mann fogleich nach Ronigsberg guruck. Im Jahre 1 65 begab er fich nach Mietau, um fich in Gidaften ben dem Bofrathe Tottien an uben; er begleitete Diefen auf feinen Beichafte. reifen nach Warichau. Bu Unfang 1767, auf Die Rachricht von dem Tode feines Baters, fam er nach Kenigeberg guruck, und erlangte balb nachber, durch Kant's und eines anderen Freundes Empfehlung , die Stelle eines Schreibers und leberfegers ben ber Accifedi. rection. "Ich lebe, schrieb er an Berder, "den gangen Sag wie im Afluge, und "babe einen fdweren Beruf, den mir aber ich weiß nicht was für ein guter Inflinct verfüßt." Rach geben Jahren des beschwerlichften Dienfies erreichte er seinen höchsten Wunsch, da ihm das ge-machliche Umt eines Pachofverwalters (garde - magazin) mit einem Gehalte von 300 Thir. frener Wohnung und einigen Rebeneinfunften verlieben wurde. Allein ben größten Theil Diefer Debeneinfanfte entgog ihm 1782 ein Machtspruch der General-Accise=210ministration. Er war nun mit vier Rinbern in Durftigfeit. Ein wohlhabender Jungling ju Munfter in Wefiphalen, Frang Bucholk, herr von Welbergen, erhielt burch & a= vater Renninis von hamann's Berdienft und ven feiner Roth ; er schenfte ihm ju Ende des Jahres 1784 ein ansehnliches Capital. Bon hier an ift hamann's Leben befannt genug aus feinem Briefwechfel mit Jacobi. Nachdem er ben feinen Freunden in Munfier, Duffeldorf und Welbergen Die zweite Balfte Des Jabres 1787 und die erfte bon 1788 verlebt hatte, ftand er im Begriffe., nach Konigeberg guruckAlbreise fesigesehten Tage, in eine plogliche Ente

fchieden ift.

So verborgen und in fo niedriger Geffalt, wie fein Stand und leben, war auch feine schriftstellerische Thatiafeit, die er feine Autorfchaft ju nennen und mit der Baterfchaft gufammenguftellen pflegte. Geine Druckfdriften. aus bren fleinen Zeitraumen, 1759 - 63, 1772 — 76 und 1779 — 84, find zahlreich, aber keine über fünf, die meisten nicht über zwen Bogen fart. Alle waren durch besondere Beranlaffungen berborgerufen, feineswegs aus ciaener Bewegung, noch weniger um Erwerbe mil-Ien unternommen ; wahre Belegenheitofdriften. voll Perfonlichkeit und Derrlichkeit, voll Beziebung auf gleichzeitige Erscheinungen und Erfabrungen, zugleich aber voll Unspielungen auf die Bucherwelt, in ber er lebte und gelebt batte. Da fie überdieß dem berrichenden Geschmack nicht schmeichelten, fondern scharf widersprachen, fo wurden fie nur von einer fleinen Babl fcon damale mit Achtung und Bewunderung, bon den meiften, als ungenießbar, mit Gleichgultigfeit, oder, als Werfe eines Schwar-mers, mit der Berachtung aufgenommen, welche die Rubrer der offentlichen Mennung, aufgebracht über Samann's Originalität und Selbständigkeit, ihm zuerkannten. Er felbft hat in der letten feiner Schriften, Die noch nicht gedruckt ift, Abficht und Schieffal feiner Autorschaft so geschildert:

— Jerusalem — sie ift eines gfroa fen Koniges Stadt. Diesem Konige, dessen Rame, wie sein Ruhm, groß und unbekannt ift, ergof fich ber fleine Bach meiner Autorschaft, verachtet wie das Waffer gu Giloab, das fille gebt. Runftrichterlicher Ernft verfolgte den durren Salm und jedes fliegende Blatt meiner Mufe, weil ber durre Salm mit ben Rind. lein, die am Martte figen, fpielend pfiff, und das fliegende Blatt taumelte und ichwindelte bom Theal eines Ronias, ber mit der großten Ganftmuth und Demuth des Bergens von fich rubmen fonnte: Dier ift mehr benn Salomo! Die ein lieber Buble mit dem Ramen feines lieben Bublen das willige Echo ermudet, und feinen jungen Baum bes Gartens noch Waldes mit ben Schriftzugen und Dabl. geichen des markinnigen Ramens verschont; fo war das Gebåchtniß des Ochonfien unter ben Menichenfindern, mitten unter ben Feinden bes Ronigs, eine ausgesch uttete Magdalenen Gal. be, und floß wie der toftliche Balfam bom haupt Marons binab in feinen gangen Bart, binab in fein Rleid. Das Saus Gimo. nis des Ausfabigen ward voll bom Geruche der evangelischen Galbung; einige barmbergige Bruder und Runftrichter aber maren unwillig uber ben Unrath und batten ibre Rafe nur bom Leichen geruche boll. Seine Zuversicht aber, daß ihm ein fipateres Geschliecht wurde Gerechtigfeit widerfahren laffen, erhellt aus mehreren Stellen seiner Schriften, vornehmlich aus folgender von 1762 in der Borrede seiner Kreuzzuge:

Man überwindet leicht das dope pelte Herzeleid, von seinen Zeitverwandten nicht verstanden und dafür gemishandelt zu werden, durch den Gesamack an den Kräften einer besseren Nach welt.

Eine Beiffagung, mit welcher nur eine ander re von Gothe verglichen werden fann, der in einem Briefe aus Italien, nachdem er von dem Werke J. B. Vico's gesprochen, hinzufügt:

Es ift gar schon, wenn ein Volk folch einen Aeltervater hat. Den Deutschen wird einst Hamann ein ähnlicher Coder werden.

Gegen das Ende seines lebens, da Herder's und Jacobi's Zeugnisse von Hamann auf das Publicum zu wirfen anfingen, wurde er selbst vielfältig aufgefordert, eine Sammlung seiner Schriften, welche damals schon äußerst selten waren, zu veranstalten. Man wird in seinen Briefen an Perder und an Scheffner sie von ihm selbst anerstante Unmöglichkeit, alles dunkle darin aufzuhellen, ihn zurückhielt. Er gestand seinen Freunden, daß er von der Ubsicht mancher Stelele, so flar sie ihm, da er schrieb, gewesen,

feine Rechenschaft mehr zu geben wiffe. Bas bon dem Berfaffer gefordert werden mochte, diefer felbit aber nicht leiften fonnte, das war von einem andern Berausgeber offenbar nicht zu begehren. Gleichwohl hat am meiften Die Ochen bor diefer Forderung den verewigten Jacobi an der Ausführung des Borfahes, den er bald nach Hamann's Tode gefaßt, beffelben Schriften ju ordnen und ibers auszugeben, gehindert. Erft in feinen letten Jahren dachte er muthiger baran, nachdem er von neuem diese Schriften fast alle nach ber Zeitfolge durchagngen batte. Da ich ihm das ben behulstich gewesen war, so wählte er mich jum Gehulfen ber Berausgabe, woran er geben wollte, fo bald die Sammlung feiner eis genen Werke vollendet mare. Leider bat er felbst diefes nicht erlebt. Rachst ibm batte wohl niemand so viel Beruf, Samann's Schriften berauszugeben, als deffelben jungfter Freund, Endwig Ricolovius, jest wirfl. Geb. Oberregierungsrath zu Berlin, deffen Samann in einem Briefe an Jacobi (Jac. Werfe. B. IV. Abth. 3. S. 101 — 3) auf eine fo einnehmende Beife gedacht hat. Dur in Folge ber bestimmtesten Aufforderung dieses Mannes babe ich das Geschäft auf mich genommen; ubrigens mit Freuden, ba ich gewiß bin, mich einer gemeinnutigen und meinen Beitgenoffen erwunschten Arbeit unterzogen zu haben.

Der Erfolg der Ankundigung dieses Unternehmens, welche nicht nur in besonderen Abdrucken, sondern auch durch dren Litteratur-Zeitungen verbreitet wurde, ist nicht unbefriedigend, jedoch geringer, als zu erwarten stand, gewesen. Es ist auf 481 Exemplare unterzeich-

net worden ; darunter find fur

Berlin 82. Bonn 16. Brestlau 14. Danzig 14. Oresben 4. Duffelborf 21. Frankfurt a. M. 4. Gottingen 4. Halle &. Hamburg 58. Königsberg 24. Leipzig 18. Marienwerder 26. Munchen 14. Munster 17. Nurnberg 19. Riga 5. Stralfund 12. Tübingen 10. Weimar 3. Wien 19.

Dagegen bat mich als herausgeber das Bluck ausnehmend begunftigt. Zwar ift Samann's eigener handschriftlicher Rachlaß, der aroßentheils schon in diesem erffen Bande erfcbeint, verhältnismäßig eben nicht beträchtlich. Die Sorgfalt aber, womit einige feiner Rreun-De auch die fleinften Briefe von ihm aufben. wahrt, und die Bereitwilligfeit, womit fie ober ibre Erben diefe Briefe mir überlaffen baben, berichafft ber gegenwartigen Sammlung eine, über alle Erwartung reiche, Ausnattung. Ich rechnete, da ich die Ausgabe anfundiate. auf ungefahr funf Alphabet; jest ift Diefes Mag durch den Zuwachs an schähbarem Borrathe fast verdoppelt. Man wird nun , ich hoffe nicht ungern, anftatt funf, acht Bande erhalten, deren erfter hamann's Arbeiten und Briefe bis zum Ende des Jahres 1759 liefert. Der andere wird feine Schriften von 1760 bis 1763 enthalten; ber dritte feine Briefe von 4760 bis 1770 und feine Auffate in der Ros nigsberger Zeitung aus demielben Zeitraume : ber vierte feine Schriften von 1772 bis 17:6: der funfte feine Briefe und Zeitungsblatter aus den gabren 1770 bis 1778; der fechste Die Schriften und Auffage von 1779 bis an fein Ende; der fie bente die Briefe aus berfelben Beit; ber achte Erlauterungen, jum Theil von hamann felbft, vielleicht Rachtrage bon Briefen, und ein Regifter. Die ftrenge

Debnung ber Schriften nach ber Zeitfolge, mobon nur mit der von Samann felbit veranftal. teten Sammlung: Rreugzüge des Mbilo. logen, eine Ausnahme zu machen ift, bauptfachlich aber Die Umgebung der Druckfcbriften und die Ausfüllung der großen Zwischenraume, woraus feine verhanden find, mit vielen gebaltreichen und meift auf feine Autorichaft begualiden Briefen, wird das Berftandnif diefer Odriften mehr erleichtern, als die Erlauterungen, die im achten Bande folgen und nur eine fehr maßige Erwartung vielleicht befriedigen werden. In jedem Kalle wird die Rulle des Bortrefflichen , das jedem Unterrichteten und Machdenkenden faßlich senn wird, entichadigen fur Die frenlich nicht feltnen Stellen. wofür fein anderer Rath fenn durfte, ale. ben einit hamann felbft, nur in Beziehung auf feine oft unleserliche Handschrift, feinem Freunde Scheffner gab: Imaginez et sautez.

Gegenwärtiger erster Theil beginnt mit einem staats werth schaftlichen Auffabe, den Hamann seiner Uebersetung des Buches von Dangeuil bengefügt hat. Da weder dieses Buch selbst von besonderem Werthe, noch die Uebersetung für sich von Bedeutung ist, so habe ich geglaubt, nur diesen Anhang, welcher Hamann's eigene Gedansen enthält, aufnehmen zu mussen. Man sehe darüber den Brief

To Diefer Sammlung.

Das zweite Stud': Biblische Betrachtungen, ist ein Auszug aus der von Hamann unter diesem Litel hinterlassenen Handschrift. Einen kleineren Auszug daraus habe ich schon 1816 in dem Werke: die Weisheit Ir. M. Euther's, mitgetheilt. Nach Hamann's eigenem Urtheile, das man in einem seiner Briefe an J. G. Lindner, im dritten Theiste, finden wird, eignete sich nicht die ganze Handschrift zur Bekanntmachung, wozu sie von ihm selbst auch nicht bestimmt war. Vieles darin ist, wie leicht zu erachten, nur stüchtig und nachläßig hingeworfen. Ich schmeichte mir nichts Wesentliches übergangen zu haben. Die häusigen — bedeuten übrigens hier, wie in dem Lebenslaufe und den Briefen, nicht Austlassungen, sondern sie sind von Hamann selbst. Was S. 50 sieht, ist nicht aus den Betrachtungen, sondern aus einem wahrscheinlich gleichzeitigen Blatte von Hamann's Hand. Ich habe diese Stelle vorangesett, als den Kern der Betrachtungen, und als Gegenstück und Auslegung eines der Lieblingssprüche Hamann's: Narra Beia zur and and Auslegung eines der Lieblingssprüche Hamann's:

Die hierauf folgenden Brocken, welche Jacobi vor einigen Jahren in einer Zeitschrift mitgetheilt hat, nachdem er schon trüber in Allwill's Briefsammlung (Brief XV.) aufmerksam darauf gemacht, sind nach hamann's hand-

fdrift gang abgedruckt.

Ebenso die Geda'nken über seinen Lebenslauf, die ich zwar ehehin Willens war abzukurzen, nun aber, auf einstimmigen Rath achtbarer Männer, denen ich sie gezeigt, und deren Ansicht ich jest selbst beppflichte, unverändert gelassen habe. Neben der Rücksicht auf den ausdrücklichen oder vermuthlichen Wunsch des Publicums, muß ohne Zweisel für jeden Herausgeber ungedruckter Schriften die Gesinnung des Verfassers derselben die erste Richtschur seines Verfassens senn. Hamann erschien gern der er war, und scheute sich nicht, sich bloß zu geben; eine Wirkung von Selbssvertrauen und von Demuth zugleich, oder,

was daffelbe ift, von jener Bereinigung des antiten Sinnes mit dem christlichen, die in ihm vielleicht vollendeter als ben irgend einem Reueren, und das Jinnerste seiner Eigenthumlichteit war. Es darf daher zuversichtlich angenommen werden, daß Hamann selbst die Aufenabme seines Lebenslaufes in eine vollständige Sammlung seiner Schriften gebilligt haben wurde.

Daffelbe Berfahren babe ich, in eben diefer Muchucht, mit den Briefen beobachtet, und in der Regel nur ausgelaffen, was entmeder alltäglich, oder bloge Wiederholung, oder, wegen unbefannter Beziehungen, durchaus unversiandlich ift. Zuweilen werden die Perfonen. an welche hamann ichreibt, etwas bart angelaffen, auch andere, deren er erwähnt, unfanft berührt; es ift aber darin nichts arges, noch fur das Undenfen iener Versonen, welche alle langst nicht mehr unter den Lebenden find, nachtheiliges. Zuweilen überschreitet Leidenschaft und Laune die insgemein angenom. menen Grengen des Schicklichen, aber feines. weas auffallender als in Damann's Druckschriften. Jene Grenzen übrigens haben wir uns burch die Frangofen feben laffen, die indeffen in ihrer Umgangssprache, die dem Brieffinl am nachften fieht, weit mehr Frenheiten behalten baben, als wir in der unfrigen. Da Samann nie den Aufpruch gehabt, ein Muffer, noch fur jedermann, auch Weiber und Rinder mitbegriffen, empfehlenswerth zu fenn, fo maa ihm wegen feiner Derbheit und ber, befonders in diesem erften Theile haufigen, Anglis cismen und anderer Sprachfehler, fo wie feis ner Dunfelheit wegen, der Rang eines Clafe firere freitig gemacht ober abgesprochen werden. Er hat dennoch sicherer, als mancher legitisme, seinen Plat unter Deutschlands großen Schriftstellern. Ich will jedoch nicht verhehten, daß ich einige Briefe abgefürzt habe

EXEN GENOVIE VE DUCO. wegen des Unitoffes, den ibre Racktheit geben. und noch mehr wegen des Migbrauches, dem fie ausgesett fenn tonnte. Das Wefentliche ift jedoch überall, 3. B. S. 451, wenigstens in fehr bestimmten Undeutungen geblieben, aus welchen es den Rundigen leicht fenn wird, auf das nicht mitgetheilte, welches nur Ausfuhr-ung ift, ju schließen. Was von den Perfonen ju wiffen ift, an welche die Briefe gerichtet find, ergiebt fich meift aus diefen felbit. Samann's Bruder, ihm febr unahnlich, gab 1760 fein Schulamt zu Riga auf, und lebte bon da an bis 1778 ju Konigsberg in dumpfem Mu-Biggange, gulegt blodfinnig. Johann Gott-helf Lindner, aus Ronigeberg geburtig, war bon 1755 bis 1765 Rector der Domicoule gu Riga; er farb als Professor ju Ronigsberg 1776. Die an ihn gerichteten Briefe find, nachft denen an Rant, Die wichtigften in Diefem Bande, und konnen als Einleitung, nicht nur ju ben Gocratischen Dentwurdigfeiten, welche durch fie erft verflandlich werden, fondern zu allen Schriften Samann's, wenig. ftens aus dem erften Zeitraume, Dienen. Aus Diefem Grunde find nicht nur die zwen Briefe an Rant, fondern auch die meiften an 3. G. Lindner gang mitgetheilt, indem die Bieberholungen, die man in einigen der letteren finden wird, nicht ohne Abwechslung find, aus Diefen mehrfältigen Darfiellungen berfelben Gas che aber die richtigste Borfenntnig von Samann's Eigenthumtichfeit zu ichopfen ift. Der Brief Brief 40 3. B. fonnte nicht mehr abgefürst wer-Den, ohne daß die überaus treffende Bezeichnung und Rechtfertigung feines Stuls 3, 380 ibre Anschaulichfeit verlor. Gottlob Emanuel Lindner, Des erfierwahnten junaffer Bruder, ift berjenige, welcher Samann nach Munfter begleitet hat , und in feinen Briefen an Jacobi oft als Doctor Raphael ermabnt ift. Er hatte Theologie findirt, war Samann's Dachfolger als hofmeifter ju Grunhof 1758, legte fich in der Folge, schon vierzig Jahre alt, auf die Medicin, und ift erft 1818 in Straßburg, wohin er nich zurückgezogen batte, geftor-Debrere Briefe Samann's an ibn feblen; die an J. G. Lindner hingegen find alle noch borhanden, und ihre Folge wird die großere Salfte des dritten Bandes ausfullen.

Ich bediene mich ber Frenheit nicht, die man einem herausgeber gern zugesteht, das, mas er bringt, ju empfehlen und ju loben. Auch eine Charafterifiif Samanns, die man vielleicht ermartet, liefere ich nicht, fondern überlaffe jedem Lefer das Beranugen, fich eine folche, burch fein Borurtheil gefiort, ju bilden. Rur gwen Norbemerfungen fenen mir erlaubt. Erftens. baß man in allen folgenden Theilen nichts anberes als in diefem, fondern eben daffelbe, nur in der größten Mannigfaltigfeit der Geffalt. und bald farfer und blubender als bier, bald milber und reifer antreffen, und auf biefe Schriften anwendbar finden wird , mas G. 118 Diefes Theiles feht : Es find nicht diefels ben gruchte, und find doch diefelben. die jeder Frubling hervorbringt. Zweitens, bag nicht die Rulle und Unmuth achrer Gelehrfamfeit, nicht Die Rraft des Berstandes noch ber Neichthum des Wises mir das Größte an diesem Manne und das für unsere Zeit erwünschteste zu sein scheint, sondern der Geradsinn, die Offenheit, Aufrichtigkeit und Lauterkeit, die Freiheit von Eitelkeit und Schein, mit einem Worte die anima candida. begnügt, eine Lilie im Thal, den Geruch des Erkenntnisses verborgen auszuduften (S. 397 d. Th.) und ganz in dem Gedanken lebend, den sie furz vor ihrer Enthüllung in dem erhabenen Worte (Jac. Werke IV. Abth. 3. S. 429) ausgesprochen: Die Wahrheit macht und fren, nicht ihre Nach ahmung.

Munch en, den 10. April 1821.

Friedrich Roth.

#### Beylage

in Dangeuil's Unmerkungen über die Northeile und Nachtheile von Frankreich, und Großbritannien in Ansehung des Handels und der übrigen Quellen von der Macht der Staaten; nebst einem Auszuge eines Werfes über die Wiederherstellung der Manufakturen und des Handels in Spanien.

I 7 5 6.

Id populus curat scilicet?

Terent.

Quand on aime sa patrie, et je dis plus, les hommes, on est comptable à son siècle des plus foibles idées qui tendent à l'agrandissement de l'ame humaine et à la félicité générale.

La médiocrité des désirs est la fortune du philosophe, et l'indépendance de tout, excepté des devoirs, est son ambition. Ich wage es gegenwärtige Nebersetzung mit einer Beplage zu begleiten, welche vielleicht ohne diese vortheilhafte Stelle, die sie hier einnimmt, nicht gelesen werden möchte. Man hat meines Wissens den Einfall eines berühmten Mannes nicht getadelt, der einen guten Nachbar mit unter die Vorzüge eines Landguts zählte, das er zum öffentlichen Verkauf ausbieten ließ. Wie viele Rossen und Kunst, denen man nicht gewachsen sehn würde, lassen sich nicht ohnedem ben einer günstigen Lage ersparen?

Meine Anmerkungen werden so wenig zu einer eigenen Abhandlung sich passen, als sie zum Buche selbst gehören. Ich werde denjenisgen Gedanken nachsehen, die mir aufstoßen, und selbige nach meiner Bequemlichkeit versolzgen. Wenn ich meinen Geschmack am Lesen verrathen sollte, so thue ich zugleich das Be, kenntniß, daß ich weit mehr dem Umgange des besten Freundes zu danken habe. In seinen Besuchen habe ich eine Reihe von Begriffen geschöpft, die ich wünschte mit seinem Feuer und mit seinem Wis ausschen zu können.

Mein Rame moge niemals zunftmäßig werden, wenn ich meine Tage den göttlich schonen Pflichten der Dunkelheit und Freundschaft weihen kann. Diese ist bisber mein Giück, mein Verdienst, mein Schußgeist, und durch sie meine Entserung sür die Bergessenheit, meine Gegenwart für den Ueber-druß meiner Freunde sicher gewesen. Ihre Einsichten und Gesinnungen sind die einzigen Güster, auf deren gemeinschaftlichen Gesich mit erlauben will eigennüßig und eisersächtig zu sehn.

Bas für ein Geheimniß, was für ein Genuß, der sich nicht ergrübeln läßt, liegt in der Vereinigung vertraulicher Seelen! Jeder ist in dem Herzen des andern gleichsam zu Hause. Deine Triebe weiden in mir zu Leidenschaften, und deine Eindrücke Dollmetscher meines Sinns. Wir tressen und felbst da, wo wir uns einander nicht erkennen können; wir verwechseln uns in der Achnlichkeit ünserer Gedanken und Empfindungen. Wie oft hört und liest ein Freund sich selbst in dem andern mit eben dem angenehmen Schauer, womit jene zärtliche Schriftsellerinn ihre Gratie aus Peru zum ersten mal ihr eigen Bild im Spiegel ersblicken läßt (\*).

<sup>(\*)</sup> Die Frauvon Graffigny im zehnten Briefe ih-

Meine Denkungsart hat mich in bie Frembe getrieben. Um meiner Grundfahe und meiner Frenheit besto weniger enthehren zu können, wurde ich mich selbst zu einem Amte verstümmelt haben, unter dessen Bedingungen jene Opfer gewesen waren.

Ich babe einen Beruf gewählt, an dem ein Dublfein bangt, ber mit einer unermeße lichen Tiefe brobt; beffen Berth in einer gleiden Summe bes Guten, das man darin thun tann, und ber hinderniffe, die man gu überwinden bat, benieht. Die Gefahr berer auf fich zu nehmen, welche von ihren Erben für die Mittheilung ihres Mamens und ihrer Guter einen Abbruck ihrer Schwäche oder Dosbeit fordern, welche ihre Erziehung wie ihre Erzeugung hochstens zur Leibesübung oder eis nem Sviel ohne Kolgen machen - Die wichtis ge Rengierde, die geheime Geschichte des menschlichen Bergens in einem Rinde zu lernen - bie troffliche hoffnung, in ihm den rechtschaffenen Mann, den ruhmwurdigen Greis gu bilben, der, wenn er seinem Lebenslauf nach= finnt, mit Untonin (\*) den himmel und unfere Afche fegnet. In einem folden Beruf

<sup>(\*)</sup> Man lefe ben Gingang feiner Betrachtungen. Die beutsche Uebersegung berfelben von einem gelehrten Kaufmann gu hamburg ist in jedermanne Sanben.

hatte nichts als die Zufriedenheit meines Gewissens die Reue einiger mißlungener Bersuche und den Undank, mit dem meine Treue vergolten worden, ersehen konnen.

Wie sehr hat mich der Saame des Guten, dessen Pflege ehmals mir anvertraut war, in einem Unmündigen entzückt, um dessen künstig Glückich wie um sein Herz gebuhlt! Der geringste Berdacht einer Reigung, die von der natürlichen Güte und Unschuld abweichend war, ist mir ein langer Gram geworden. — Die Welt belohnt die Enkel für die Verdienste ihrer Vorsahren; warum soll sie nicht Genugthuung von jenen fordern, wenn sie von diesen hat leiden müssen?

Es ift der erste Zeitvertreib meiner Bernunft gewesen, den Thoren und Bösewichtern wie die jungen Spartaner dem Schauspiel ihrer trunknen Sclaven zuzusehen. Spott, Verachtung und Abschen erfüllte meine Seele ben ihrem Anblick; er gereichte mir zu einem Hulfsmittel, den Anskand der Tugend zu erkennen, und zu einem Bewegungsgrunde, ihre Seligkeit mir zuzueignen.

Das Benspiel niederträchtiger und getünchter Handlungen, mit denen ich lange umgeben gewesen bin, scheint mich jest edler Musser entwöhnt zu haben. Ich finde mich durch ihre leberlegenheit übertäubt wie eine Rugel, deren Bewegung durch ben Stoß einer größern oder gefehwindern vernichtet wird. Die Ehrerbietung,
welche mein Herz wahren Verdiensten so gern
abträgt, giebt mir jeht mehr Mißtrauen als Muth, und eben die Begeisserung, mit der ich
mich sonst denselben zu nähern suchte, scheint
mich nun von ihnen zu entfernen.

—— Dich gludlichen Leichtsinn, Find ich nicht mehr, und klugle mich elend. Seht! mich hat die gutige Natur, in bluhender Jugend,

Bu ber Empfindung der Wollust erschaffen. Aber nicht mehr! Gin gekunstelter Greis, ber bas Elend ber Menschheit

Doppelt beweint und doppelt empfindet, Schlepp ich mich menschenfeinblich dahin, von traurigen Bilbern

Rlugersonnenen Jammers begleitet.

Ein Menschenfreund; dieß ist bisweilen ein Titel, der sich durch Schulden und die Berschwendung eines verdorbenen Geschmacks erwerben läßt. Es giebt eine Art des Menschenhasses, der feine Krankheit der Galle noch der Einbildung, sondern eine Schwermuth der Bernunft ift, die uns vielleicht so aufgelegt zu sirengen Sitten machen wurde, als die Schwermuth des Temperaments zu einigen Kunsten und Wissenschaften. Wie kann man seinen Stand der Schöpfung und Gesellschaft erniedrigt sehen, ohne
sich und andere unerträglich zu sinden? Macht
euch, Menschen, zu leblosen, zu unvernünstigen Geschörsen; ja, macht euch um den Berderber
der Welt als um euren Gott verdient! Wer aber
an euch mit kaltem Blut denken kann, sundigt schon.

Benn man an der wahren Ehre der Großen, der Geiehrten und Reichen Theil nimmt; wenn man das Gute erwägt, was sie verbunden sind der Gesellschaft zu thun, und sich hingegen den Unsug vorstellt, wozu sie sich bevollmächtigen; so kann man den wenigsten unter ihnen seinen Unwillen und dem Pobel sein Mitleiden entziehen.

Misbrauche anstatt Sitten — Vorurtheile anstatt Grundfaße — dieß sind die Windeln und Ammen, in denen wir den Ursprung unsferer schwachen und siechen Natur suchen mussen. Eltern! Lehrer! Aerzte! Obrigseiten! warum sieht es nicht immer ben uns, in euch unsfere Wohlthater zu verehren?

Geschehen im Bregenzerwalde. Die Sache des Volks betraf eine verjährte Unordnung, vielleicht gar eine Reliquie des Heidenthums, welche man abzuschaffen suchte. Ein Restor, ein Druide tritt auf. Menschen wie Baume, horchen auf die Weisheit seiner Lippen. Seine Rebe, an beren Echo es nirgends fehlt, soll und eine Urkunde von dem frommen Eiser für die Dauer der Thorheiten senn: Mein Großvater hat — mein Vater hat — ich habe — und also will ich, daß mein Sohn und seine Nachsommen auch sollen (\*).

Was wurde das menschliche Geschlecht senn, wenn jedes Verdienst zum öffentlichen Rubm, und jede Niederträchtigkeit zum öffentlichen Schimpf ausgesetz, in beyden entweder der Sieg oder die Niederlage unserer angebornen Würde gleichsam geseyert werden möchte. Ich bin ein Mensch, und ziehe mir alle menschliche Zufälle wie meine eigenen zu herzen (\*\*). Man darf die Größe eines Volks nicht weit suchen, das diese Wahrsheit aus dem Munde eines Schauspielers mit einem allgemeinen händeklatschen aufnahm.

Falls jede Ungerechtigkeit alle Burger eines Staats so sehr aufbringen mochte als denjenigen, welchem sie eigentlich widerfahren ist; falls sich alle für gleich beleidigt hielten, und sich sowohl zu Rächern des Unterdrückten als zu Feinden des Fredlers erklärten, und die Liebe zum Vaterland sich hierauf gegründet

<sup>(\*)</sup> S. Reuflere Reifebefdreibung im vierten Briefe.

<sup>(\*\*)</sup> Homo sum, humani nihil a me alienum puto,

hatte: so ware fie eine Tugend, die man ben Alten und ihren weisen Gesetzgebern beneiden mußte.

Es giebt Tugenden, welche wie die Colonien entstanden sind; so wie andere scheinen
ein Loos der Zeiten zu sehn. Was wir jest
Welt oder Ehre nennen, davon wurde unsere Zärtlichkeit dem Alterthum so unbegreistich vorkommen, als es den Reueren schwer fällt, sich
die Leidenschaft für das Vaterland vorzustellen,
oder sich in selbige zu versehen.

Die Geschichte giebt die unverdächtigsten Beweise von der vorzüglichen Sorgfalt der alztesten Bölker auf die Einrichtung der bürgerzlichen Gesellschaft, Ihre Staatsklugheit erstreckte sich von dem Götterdienst bis auf die Spiele, die Tanzkunst und Musik. Alles wurde von ihnen zu Werkzeugen der öffentlichen Verwaltung angewandt. Die Familien vereinigte ein Geist, dem selbst die einheimische Zwietracht zur Wirksamkeit und Uebung diente. Dieser Geist machte sie fruchtbar an Anschlägen und der Ausführung derselben gewachsen.

Das gemeine Wesen scheint besonders seit dem Zeitlauf ausgestorben zu senn, da ansstatt Burger Lehnsträger entstunden, die sich zu Herren von ihren Handlungen und Gütern auswarfen, wenn sie dem Oberhaupte ihre Huldigung abgetragen hatten. Diesem Ober-

hanpte war es theils nicht mehr möglich, theils nicht mehr nothig, ein Vater des Baterlandes zu sevn. Damals wurde der Fürst bald ein bewassneter Hobbes, bald ein Urbild des Macchiavell, bald ein Vespasian, der durch Zöllener und Vamppren regierte, bald ein Pfassenzdiener. Seine Neigungen, sein Hof und gewisse Stände sehten sich an die Stelle des gemeinen Wesens. Man ahmte jepen Weltweizsen nach, welche die Erde zum Mittelpunkt des ganzen. Weltgebändes aufnahmen.

Der Zuschnitt unserer Memter hat gleichfalls gedient die Gemuther vom gemeinen Beften abzuzichen. Um einer Bedienung werth ju scheinen, die felten den Bunsch eines vernunfrigen Menschen reiben fann, legt man fich fruh, ich weiß nicht in was fur Falten. Wie mancher entschließt fich des taglichen Brods wegen und aus Menschenfurcht fnechtisch zu friechen und meineidig ju werden? Opfert eure Gefundheit, eure Gaben, eure Beit, euer Gewiffen auf; der Thor von Geburt wird euren Berluft weit unter die hoffnung einer Spielfarte feten. Begnugt euch großmuthig daran, baß man fich eure Dienste gefallen lagt. Des Armen Rothdurft, fagt ber Reiche, fen eure Beute, euer Bobelfang. Mildthatig genug, wenn er euch die Goldgrube feines Geizes und Ungerechtigfeit entdecket, und euch aus gutem Herzen warnt, an feinem Ueberfluß einen Rire chenraub zu begeben.

Der Endewed eines jabrlichen Austommens und eines gemachlichen lebens; Die Giferfucht, in einem Geprange von Rleinigfeiten fich einander nachtuaffen oder zu übertreffen . - bierin besteht das Monopol, bas jeder mit feinem Stande treibt. Ein Gewühl von lleppiafeit und Geis zerftreut unfere Jugend zu fehr, als baß in ihrem Gemuthe zu großen Leidenschaften Maum, und zu großen Unternehmungen Rrafte genug übrig bleiben follten. Wie viele überbem finden nicht ihr Gluck icon fertia, ohne daß fie fo menia an beffeiben Bildung als an ihre eigene benfen burfen? Man fann mit Babrheit bon ben Chrenftellen und Gutern fagen, daß, um bevde zu verachten, man diejenigen nur anfeben durfe, Die folche befiten.

Es hat an wisigen Köpfen nicht gefehlt, die der Natur Hohn gesprochen, weil sie das Nieh auf dem Felde gesehrter und die Vögel unter dem Himmel weiser als uns, auf diese Erde aussest. In es aber nicht ihre Ubsicht gewesen, daß der Mensch seine Vorzüge einer gemeinschaftlichen Veigung zu danken haben, daß er zu einer gezgenseitigen Ubsäugung sich srüh gewöhnen, und die Unmöglichkeit, anderer zu entbehren, zeitig einschen möchte? Warum hat sie seinen Tod nicht durch einen kalten Mechanismus, sondern durch

jenen feurigen und fanften Zug der Geschlechter zu ersehen gesucht? Warum hat ihr Urheber durch Gesehe dasur gesorgt, daß die Shen sich aussbreiten und Familien mit Familien durch ihre Einpfropfung neue Bande der Freundschaft ershalten möchten? Warum sind seine Güter der Erde und ihren Bewohnern so verschieden aussgetheilt, als um sie gesellig zu machen? Die Gesellschaft und Ungleichheit der Menschen geshören also keineswegs unter die Projecte ungsers Wißes. Sie sind keine Ersindungen der Staatstlugheit, sondern Entwürse der Vorsehung, welche der Mensch wie alle andere Geseshung, welche der Mensch wie alle andere Geseshe der Natur theils misverstanden, theils gesmisbraucht hat.

Nichts crinnert uns nachbrücklicher an die Vortheile unserer Vereinigung als die Bohlthaten, welche durch den Handel der menschlischen Sesellschaft zusließen. Durch ihn ist dassienige allenthalben, was irgendwo ist. Er stillt unsere Bedürsnisse, er kommt unserm Eckel durch neue Begierden zuvor, die er auch befriedigt. Er unterhält die Ruhe der Völker, und ist ihr Küllhorn des Ueberstusses. Er giebt ihnen Wassen und entscheidet das zweiselhafte Slück derzselben. Für ihn arbeiten die Menschen, und er belohnt ihren Fleiß mit Schäsen. Er vermehrt ihren Jusammensluß, entwickelt ihre Kräfte, macht sich nicht nur ihre Arme, som

bern auch ihren Geist, ihren Muth, ihre Tugenden, ihre Lafter zu Rus. Jene hafen, jene Kanale, jene Brucken, jene schwimmenten Paulaste und Hecre sind seine Werke. Durch ihn werden die Kunste aufgemuntert und ausgebreitet. Unsere Schenktische und die Nachttische des Frauenzimmers prangen von seinen Gaben. Das Gift unserer Köche und das Gegengist unserer Uerzte geht durch seine Hande. Er verstähnt die Sparsamseit mit der Verschwendung. Seine Ausübung besteht in einer genauen Gerechtigseit, und von seinem Gewinn theilt der Vatriot Preise aus und bezahlt seine Gelübde.

Was für glückliche Veränderungen könnte sich die Welt von dem Handelsgeisie, der jeht zu herrschen anfängt, versprechen, wenn derselbe sowohl durch Einsichten als edle Triebe geläutert würde? Vielleicht können wir uns mit der Hossung nicht umsonst schmeicheln, daß durch ihn der Geist des gemeinen Besten wiederhergestellt und die bürgerlichen Tugenden aus ihrer Asche zu ihrem ursprünglichen Glanz werden erhoben werden.

Die Frenheit, auf welcher der handel beruht, scheint ihre glückliche Zurückfunft für die Menschen zu beschleunigen. Der ungebundene Wille, die ungestörte Fertigkeit, alles dasjenige thun zu durfen, was dem gemeinen Besten nicht entgegen ist, wird jene unbandige Frechheit allmählich verbannen, mit der ein jeder zu unsern Zeiten sich alles erlaubt und möglich zu machen sucht, was ihm allein nütztlich deucht (\*).

Unschätbares Gut! ohne welches der Mensch weder denken noch handeln kann, dessen Berlust ihn aller seiner Borzüge beraubt; durch dich blühe der Handel, und werde durch ihn über alle Stände ausgebreitet! Jeder trete in seine alten und natürlichen Nechte, die wir um sclavischer Leidenschaften und Borurtheile willen verläugnet saben!

Holland hat seinem Handel zum Besten den tyrannischen Sewissenszwang abgeschafft, und die so vernünftige als wohlthätige Glaubensefrenheit unter seine Grundgesesse aufgenommen. Warum sollte es nicht selbst zum Ruhm der römischen Zollpächter gereichen, daß sie die ersten gewesen, welche sich angelegen senn liesen, ihre Mitbürger von der Blindheit der Absgötteren zu überführen? (\*\*)

<sup>(4)</sup> Man vergleiche bas XI. Rap. von ber Frenheit bes hanbels in bes herrn von Melon politischen Bersuchen.

<sup>(\*\*)</sup> Cicero fagt (de Nat. Deor. III. 19), baß fie ben Anfang gemacht, es fur ungereimt zu halten, an Gotter zu glauben, bie Menschen gewesen waren. Ihr Eigennut brachte sie auf biesen Bernunftschluß,

Der Sandelsaeiff wird vielleicht die Und aleichheit der Stande mit der Zeit aufheben, und jene Soben, jene Sugel abtragen, welche Die Gitelfeit und der Geis aufgeworfen bat, um fich sowohl auf felbigen opfern zu laffen, als um mit besto mehr Bortheil die Ordnung ber Matur bestreiten gu fonnen. Die Unvermos genheit bes Dugigen bort auf ein Unterfchei-Dungszeichen feines Stolzes zu fenn, wo Dube und Arbeit und ber Schweiß ber Zeitgenoffen ibe Leben fofilich machen, und allein Unfeben und Gunft forbern durfen. Die Lorbeeren verwelfen mit bem Moder ber Bater. Ihre Rube auf dem Bett der Ehre wird uns gleichaultiger els ihren unnuben Nachkommen werben , die folche auf den Polstern der Ueppigfeit und langen Beile genießen. Diefe Tobten find noch da um ben Rubm ihrer Todten vollenos ju begraben. - Der handel ift zugleich die Schaufel, welche bas gehaufte Geld wie bas Getreide umficht, die es erhalt entweder fur ben Schoof ber Erbe, ober fur ben Genuß ibrer Rinder. . urch ihn wird das Geld nicht hur

meil die ben Unsterblichen geheitigten leder von allen Steuern ausgeschloffen waren. Es konnte eine Auf. gabe fern, ob wir mehr Gutes seichten und falfchen 26bsichten, ober mehr Boses großen und ebien zu banten haben,

nur vermehrt und fruchtbar, sondern auch gebraucht, sund lebt für die Menschen. Wo er aber am höchsten steht, muß der Bürger in seinem Gewinn am mäßigsten senn; indem, wenn alle genug haben wollen, niemand weder zu viel noch zu wenig haben kann.

Man wußte ehmals fehr wenig von ben Grundfasen der Sandlung. Gie wurde ins grobe getrieben und war so verächtlich, daß man fie fast den Juden überließ. Jest bingegen hat man mit vieler Scharffinnigfeit aus dem Commerzwesen eine Wissenschaft zu machen gewußt. Ungeachtet ihre Gegenftande und Begriffe jum Theil willkührlich find und bon der Einbildungsfraft abbangen; fo hat man die Theorie des Sandels, und feine Ausübung mit fo viel Richtigfeit zu vereinigen, fich bemüht, als die Sternfundigen ihre Rechnungen auf eingebildete Linien und Sypothefen grunden (\*). Die viele wichtige Einsichten hat nicht überdem ber Kurst und das Bolf durch eine grundliche Untersuchung von den Quellen des Sandels gemonnen?

Jene lehrreiche Sature der Monarchen, die der Erfinder des Schachspiels nach dem

<sup>(\*)</sup> S. bes Marchefe Belloni Abhanblung über bas Commerz = und Finanzwefenst vom Bechfel.

Einfall eines großen Dichters (\*) im Sinn gehabt, ift nicht mehr ein Bild unserer Könige.
Sie haben den Werth und Gebrauch ihrer Unterthanen besser schähen gelernt. Sie wissen
jest, daß ihr Staat nur dadurch groß wird,
wenn sie die Menschen durch ihre Erhaltung
vermehren, den Müßiggang als ein Verbrechen
ihrer beleidigten Majestät ansehen, ihn mit
Verachtung und Hunger bestrafen, es für das
Meisterstück ihrer Weisheit halten, sowohl
die Hände des Fleißes zu vervielfältigen als ihre Mühe zu erleichtern, auf die Erziehung der
Waisen und Findlinge wachen

Der Unterthan hat die Früchte des Bodens und feines Schweißes besser kennen und anwenden gelernt. Die Philosophie ist keine Bildhauer-

<sup>(\*)</sup> S. in den Briefen nebst anbern poeti= fchen und prosaischen Studen bie Ergah= lung auf ber 127sten Seite.

Rein Prinz erfand bieß Spiel, ba bin ich gut bafur, Ge ftellet zu genau ihr eigen Bildniß für. Denn bas weiß kein Monach, bab, wenn er mußig fiet, Der Bauer, ben er qualt, ihn schüßt, Die Konigin beherrscht, balb fturzet, balb erhobet,

Und bag er vor fich felbst zu allem ungeschiett Den Bund, ber koniglich die leere Stirne schmuckt, Dem Plat zu banten hat, worauf er schiafrig ftehet.

Regnier wird und ben legten Strich zu biefem Gemalbe aus feiner vierzehnten Satyre leihen. Les fous sont aux echecs les plus proches des Rois-

kunst mehr. Der Gelehrte ist aus ben spanischen Schlössern der intellectualischen Welt und aus dem Schatten der Büchersäte auf den großen Schauplaß der Natur und ihrer Begebenbeiten, der lebenden Kunst und ihrer Werkzeuge, der gesellschaftlichen Geschäfte und ihrer Triebsedern zurückgerusen; er ist ein ausmerkzsamer Zuschauer, ein Schüler, ein Vertrauter des Bauren, des Handwerkers, des Kaussmanns, und durch gemeinnüßige Beobachtungen und Untersuchungen sein Gehülfe und Lehrer gewerden (\*).

Da selbst der gemeine Mann ein Augenmerk des Staats wird, weil die Starke dessel-

<sup>(\*) 3</sup>d berufe mich bloß auf bas große Denkmal, bas von zween Wettweisen in Frankreich zum Ruhm ih= res Batirlandes aufgerichtet mirb. Man fann ber Enenclopabie, tie ich hier merne, von Geite ber medanischen Runfte, feine Bewunderung nicht verfagen. Diefe Riefenarbeit , bie einen Briareus (ich weiß nicht, ob mein Gebachtniß ben rechten Namen bes Sim mels fturm ers mit hun = bert Sanden trifft) zu verlangen icheint. batte feinem gefdictern und fühnern Unternehmer als dem Beren Diberot gufallen tonnen. Muffer feinen Urtifeln, die ihm und bem Bert Chre machen. begnuge mich nur noch des herrn Boulanger feinen Auffat über die Gehorcharbeiter ben bem Damm= und Brudenbau unter bem Titel : CORVEE (Ponts et Chaussées) anzuführen.

ben aus seiner Erhaltung, Vermehrung und Beschäftigung hersließt; so könnte der Antheil, den das gemeine Besse an dem Fleiß jedes Taglöhners nimmt, ihm allerdings mit der Zeit edlere Empsindungen einstößen. "Wenn jene Zimmerleute gewußt hätten, sagt Plutarch (\*), daß durch ihre Arbeit Amphion eine Stadt mit Mauren umgeben, oder Thales einen Aufruhr des Bolks sillen würde, mit was für Ehrgeiz, mit was für Lust hätten sie an den Lepern diefer Männer geschnißelt?"

Der Handel hat zum Beweise aller dieser Wahrheiten gedient, und seine Erfahrungen haben ihren Einfluß bestätigt. Wenn man daber die betrügerische, lügenhafte und gewinnstüchtige Gemüthsart eines alten Bolks (\*\*) ihrem Gewerbe zuschreibt, wenn man sich auf ein neues Land bezieht, das der fünstliche Fleiß wohnbar und der Handel mächtig gemacht, wo die sittlichen Tugenden und die kleinsten Dienssie der Menschenliche als Waare angesehen werden; wenn man fagt, daß mit der Nechenkunst diesenigen Entschlüsse nicht bestehen können, ben

<sup>(\*)</sup> In sciner Abhandlung von ber Berbin blichkeit ber Philosophen mit Staatsleuten um zu gehen.

<sup>(\*\*)</sup> Der Carthaginenser. S. Cicero in feiner 3 w == ten Rede gegen den Rullus.

benen es auf eine Verlengnung des Eigennutes und auf ein großmuthig Gefühl ankömmt; daß die Aufmerksamkeit auf Aleinigkeiten den Gesichtskreis der Seele einschränke, und die Hoheit der Gesinnungen aufhebe; so sollte es frenlich die Pflicht der Kausseute senn, diese Vorwurfe zu widerlegen.

War es wohl der Religion ihre Schuld, daß zu jenen finstern Zeiten des Aberglaubens der geistliche Orden einem Affientovergleich ahnslich kam, daß der Pfaff den einträglichsten Actienhandel trieb, auf die Gefahr der Hölle Prämien zog, die Erde der Kirchen den Todzten vertaufte, die dren ersten Nächte des Brautbettes verzollte (\*) und mit Sünden wucherte, die er mehrentheils selbst erfunden hatte?

Wir lachen über den weisen Montaigne, der besorgt war, daß die Einführung des Schießpulvers und Seschüßes die Tapferfeit vernichten würde; laßt uns die Furcht für die moralischen Volgen des Handels ernsthafter aufnehmen. Man hat sich gewiß viele Mühe gegeben, die Wissenschaft desselben vollkommen zu machen; vielleicht denkt man aber zu wenig daran, den Kaufmann felbst zu bilden. Der Geist des

<sup>(\*)</sup> Mus Chrerbietung gegen bie priefterliche Ginfegnung, fagt ein Concil zu Carthago, bas man im Caranga nachschlagen kann.

handels sollte der Geist der Kaufleute sennt, und ihre Sitten der Grund seines Unsehens. Beyde sollten mehr durch Belohnungen aufgemuntert, durch Gesehe unterstüht und durch Benspiele erhalten werden.

Das Rublichfie in der Gefellschaft, faat ein alter Schriftsteller (\*), wird am wenigsten mit Nacheiferung getrieben; ich menne den Ackerban, der namlich sehr auffommen wurde, wenn man benen Belohnungen ausmachte, die fich vor andern darauf leaten. Das gemeine Wefen mußte hiedurch unendliche Bortheile gewinnen, die offentlichen Ginfunfte wachsen, und mehr Arbeit die Magiafeit gur Gefährtin haben. Je aufmerksamer die Burger auf ihre Sandthierung gemacht werden, desto weniger Ausschweifungen darf man beforgen. Ift eine Republik zum Sandel gelegen : fo wurde fie durch die Ehre, die man denjenigen erzeigte, fo benfelben treiben, mehr Raufleute und Waaren an fich ziehen. Ja, wenn jedem, der ohne jemandes Rachtheil der Republik einen neuen Rugen erfunden batte . eine Ehrenbezeugung angethan wurde: fo konnte die Gorge fur das gemeine Befte niemals auf-

<sup>(\*)</sup> Renophon in ber Unterredung bes Sis monibes mit bem Sieron.

horen. Kurz, wofern jeglicher überzeugt ware, dast es ihm an Velehnungen nicht fehlen könnte, wenn er dem gemeinen Wosen einen Vortheil verschaffte; so würde dieß sehr viele antreiben etwas Gutes zu ersinden. Je mehreren aber der allgemeine Nußen am Perzen liegt, desto mehr würde für selbigen gedacht und unternemmen werden." Diese gedankenreiche Stelle erschöpft bennahe alles, was ich sagen könnte und wollte. Man wird sich daher nur noch eine Nachlese weniger Anmerkungen gefallen lassen.

Man mußte unsern Kaufmann bauptfachlich dadunch aufwecken, daß man aus seinem Peruf fein bloges gewinnfüchtiges Gewerbe, fonbern einen angesehenen Stand machte. Ich erinnere mich gelesen zu haben, daß in Guinea der Raufmann der Edelmann sen, und daß er vermege seiner Burde und toniglicher Frenheiten den Sandel treibe. Ben feiner Erhebung verbietet der Furft den Wellen, dem neuen Edeimann oder Raufmann ichaben zu thun. Diefer Monarch schätzt ohne Zweifel seinen Raufmann deswegen boch, weil er durch ihn groß ift, und wundert fich vielleicht, daß unsere Ros nige nur den Goldaten und Soffingen den Adel ertheilen, mit bemfelben fogar Sandel treiben und ihn fur baar Geld verfaufen.

Der Abel ber Rauffeute barf mit bem Rrieasadel nicht verwechselt werden. Der Borgug des letteren grundet fich auf Die Beschaffenheit der Beiten, darin er entstanden. Die Bolfer plunderten einander, gehorten nirgends zu Saufe, lebten als Rauber, oder mußten fich gegen Rauber vertheidigen. Die Ronige glaubten daß sie durch nichts als Eroberungen unsterb= lich werden fonnten. Dazu gehorte Blut und ablich Blut. Der Rriegsstand wurde folglich der vornehmfte, und die fich darin bervorthaten, adelten fich. Die Borguge Diefer Belden ließ man bis auf ibre Enkel fommen, damit fie durch die Thaten ihrer Boraltern entflammt fich einen Ruhm daraus machen follten, wie jene ju fterben. Dieß war der Annstariff, einen ae= wiffen Beift bis auf die Rinder fortzupflanzen, und ben Rriegsstand empor zu bringen, ber bamals der einzige war. Ift dieß der Urfprung und die Absicht feines Adels, fo werden dieß Die rechten Ritter fenn, die anstatt des Zeltes, in den Schreibstuben der Gewinnsucht gebohren, ju Weichlingen, ju furchtfamen Berschwen= dern erzogen werden. Sie werden fich ihrer Waffen wie der abgesette Patron ju Benedig bedienen (\*).

<sup>(\*)</sup> Der h. Theobor, beffen Bilbfaule auf bem Martusplag in ber Rechten ben Schith, in ber linten

Unsere Zeiten sind nicht mehr kriegerisch und die Thaten der berühmtesten Helden from Macedonia's Madman to the Sweds

werden uns bald wie die Ebentheuer des Don Quispote vorkommen. Die Nation, welche sich durch den Degen am letten hervorgethan, macht sich nun durch den Pflug viel ehrwürdiger und mächtiger. Man verwüstet die Länder nicht mehr durch Eroberungen, sondern erobert sein eigen Land durch den Handel. Führt man ja noch Kriege, so geschieht es, denselben gegen eisersüchtige Mitwerber zu vertheidigen, oder sich durch ihn zu einem Gleichgewicht ihrer Macht zu verhelfen. Man rüstet sich jest nicht um Trisumphe, sondern den Frieden zu genießen; und die Zeit ist uns vielleicht nahe, da der Bauer und Bürger seinen Stand adeln wird.

Der Kaufmann ift also gleichsam an die Stelle des Soldaten getreten; follte folglich sein Stand nicht verdienen, durch gleiche Aufmerksamkeit und gleiche Mittel erhoben zu werden? Das Kriegs= handwerk ist durch den Adel groß geworden; der

ben Spieß halt. Die Benetianer haben anftatt dies fes martialischen heiligen, ben Markus zu ihrem Schucherrn angenommen, als seine Gebeine ihnen ihre Kausleute zubrachten. G. Umelot be la hou fape von der Regierung biefer Republik.

Handel muß durch Kansseute groß werden, das heißt solche Kausseute, die es nicht für nöthig achten, sich erst durch erkauste Vorzüge ehrlich zu machen, sondern ihre Würde in der Ausuahme des Handels sehen, und nicht jeden Gewinn für gut genug halten, wenn sie auch die Quellen der Handlung vergiften sollten. Zu verwüssen, zu verderben, um reich zu werden, dieß ist das einzige, worinn sich der Kriegsgeisst der Edellente im Rausmannsstande äussert.

Die Belohnungen, Ehrenzeichen und Vorzüge des Kaufmanns muffen demfelben in den Angen feiner Mithurger ein sichtbares Ansehen geben, das ihm selbst daben jederzeit zu Gemuth führte, mit eben dem Muth, mit eben dem Ehrgeiz und Hoheit des Gemuths das blübende Glück der Länder zu erhalten, womit der Soldat selbige wider seinen Willen verheeren muß.

Dank sen es dem Alter, in dem wir leben! unsere Kaussente dürfen eben so wenig Betrüger als unsere Edelleute Jgnoranten seyn. Siebt es noch unter den Christen solche, deren ganze Seele nichts als Geldgeiz ist, die sich wie Juden durch Wucher und Betrug zu bereichern suchen, so müster sie beschnitten und nicht geadelt werden. Ohnedem, wozu helsen ihnen jene Quittungen über ihre Frengebigseit, für die man ihnen Uhnen verschreibt, als, sie lächerlich und

dem Geschlecht der Mäuse ähnlich zu machen, welches seinen Rang unter den Thieren durch ein paar Flügel zwendeutig läßt. (\*)

Ich komme auf die Sitten der Rausleute, in denen sich die Ausübung sowohl als die Ausübung sowohl als die Aufnahme des Handels gründet. Guter Glaube, Redlichkeit, Liebe zum gemeinen Besten mussen hier die Triebkedern seyn; so wie der

Der Seltenheit wegen, will ich noch eine Stelle vom Abel überhaupt entlehnen, die man eher in einer pabstlichen Bulle, als einem läppischen Romax vermuthen sollte. Hier ist sie: In nobilitate multi sunt gradus, mi Mariane, et sane si cuiuslibet originem quaeras, sicut mea sextentia fert, aut nullas nobilitates inuenies, aut admodum paucas, quae sceleratum non habuerunt ortum. Quum enim hos dici nobiles videamus, qui diuitiis abundant, diuitiae vero raro virtutis sint comites, quis non videt, ortum esse degenerem? Hunc usurae

<sup>(\*)</sup> Ich erinnere meine Leser an die Fabel, welche ein Philosoph aus Bien dem Frenherrnsvon Bar erzählt hat. Sein ganzes Sendschreiben an Jourdain ist ein hirtenbrief an unsere Kaufzleute, die sich ihres Ursprungs schämen, und es für zuträglich sinden, ihren Kindern einen Frerbrief Müzbigganger zu senn, ihrem Namen ein Benwort, und vielleicht zum Ueberfluß ihrem Vermögen einen Rechtstittel anzukaufen, um dassenige als Junker besigen zu durfen, was sie als Volontars im handel erbeutet haben.

Fleiß in ben Manufakturen, Werkfakten und dem Feldbau. Doppelter Gegensiand von gleischer Erheblichkeit, der alle Sorgfakt und Nachsbenken der Regierung sich anmaßt, weil aus der Vereinigung desselben das Wohl des ganzen Volks entspringt.

Stellen die Raufleute Unterhandler zwischen den verschiedenen Gliedern des Staats vor (\*); mit wie viel Recht

ditarunt, illum spolia, proditiones alium. Hic veneficiis ditatus est; ille adulationibus, Huic adulteria lucrum praebent; nonnullis mendacia prosunt. Quidam faciunt ex coniuge quaestum; quidam ex natis; plerosque homicidia iuuant. Rarus est, qui iuste diuitias congreget. Nemo fastum amplum facit, nisi qui omnes metit herbas. Congregant homines diuitias multas, nec vnde veniant, sed quam multae veniant, quaerunt. Omnibus is wersus placet: Vnde has habeas quaerit nemo, sed oportet habere. Postquam vero plena est arca, tunc nobilitas poscitur, quae sie quaesita nihil est aliud quam praemium iniquitatis. G. bie Liebesgefchichte bes Gu: rialus und ber Eucretia, bie Meneas Gilvius, ber unter bem Namen Pius II. auf bem romifchen Stuhl gefeffen, feinem gandsmann Marianus Socinus au Gefallen gefdrieben; fie begleitet ben CXIII, Brief in feinen Berfen.

<sup>(\*)</sup> hume in ber Abhandlung feiner vermifchten Schriften.

follten nicht ihre Geschäfte öffentlicher und fenerlicher seyn? Das gemeine Wesen besoldet sie gleichsam; von der Erhaltung desselben hängt also ihr Stand und Gewerbe ab. Jenes müßte daher für die Bedingungen desselben mehr Sorge tragen; diese aber hingegen für die Verbindlichfeiten, welche sie dem Publico schuldig sind, erkenntlicher und auf ihre Rechenschaft gegen dasselbe mehr bedacht seyn.

Der öffentliche Eredit ift die Seele des Hansbels; er beruht auf dem Bertrauen, so sich einzelne Bürger durch ihre Ehrlichkeit erworben haben. Diese Masse des Privatcredits vieler Mitbürger zusammengenommen ist eine Nieder-lage, die allen Mitgliedern der Gesellschaft heilig seyn sollte; weil es das unmittelbare Interese eines jeden mit sich bringt, nach seinem Bermögen den Eredit der übrigen zu unterstüßen, und alle Berfälschung oder Berminderung desesten zu verhüten. Wer das öffentliche Berstrauen verdächtig macht, verdient härtere Strafen als derjenige, so sich an einer öffentlichen Geldeasse vergreift, die ihm anvertraut ist.

Der gute Wille zu bezahlen ist eine Folge aus dem sittlichen Charafter des Schuldners, die dem Gläubiger für desselben Rlugheit und Nedlichkeit gut sagt. Dieser gute Wille giebt nicht nur die beste Sicherheit für dassenige Geld was man fremden Händen überläßt, sonders

dient felbst zum Unterpfand für den Schaden ungewisser Unglücksfälle. Die Tugend eines Kaufmanns sollte sich also zu seinem guten Namen wie die Waare zur Münze verhalten.

hauptfächlich fest aber der Raufmann ben rechtschaffenen Burger befregen jum voraus, weil der Vortheil des Sandels feinem befonbern Gewinn ofters entgegen gefest ift. Die Erhaltung des ersteren verlangt daher Opfer von der uneigennühigen Gelbfiverleugnung bes lettern. Die bloge Sabsucht macht benfelben ouf die Große des Bortheils fcharffichtig, ohne fich bie Folgen fur feine Mitburger und den Sandel felbft vorzuftellen. Er fcbluckt jeden Biffen in fich, und zieht weder ben Sunger der fünftigen Zeit noch die Anochen zu Rath, an benen er erfticken wird. Das gegenwartige und gewiffe benimmt ihm die Ginficht eines ardferen Guts, welches ihm einen Aufwand ber Zeit koffen wurde, oder das er mit andern theilen mußte. Go schlägt er nicht nur die offentlichen Ginfunfte, fondern felbft die Ginfünfte ber Nachkommen zu feinem Gigenthum. Der Etrom mag untergeben, der Safen verfallen - nichts als fein eigner Berluft ift in feinen Augen wichtig, und der Beidienft eines Sabrs wird dem Gewinn eines Jahrhunderts ohne Gewissenszweifel vorgezogen.

Mato (\*) fieht ben Reichthum und bie Armuth des Dandwerkers als das Berderben feis ner Arofessien an. Aft er reich, saat er. mennit du, daß er fur feine Arbeit Gorae tragen wird? Dein, die Faulheit und Rachlagiafeit wird ibn und feine Runft vergebren. Bit er durftig, wie foll er fich túchtige Werfzeuge anichaffen ? Er wird budeln , und an feinen Rinbern und Lehrlingen Stumper binterlaffen." Last uns glauben, daß die Gewinnsucht bes Raufmanns der Aufnahme des Sandels weit nachtheiliger fen; und lehrt uns die Erfahrung nicht, das eben die Lafter, wodurch man auch bier ein Bermögen zusammen bringen will ober gebracht bat, ebenfalls den Gebrauch deffelben verkehren? Die Schreibfinde ift eine Schule des Berrigs und des Geiges; was Bunder! wenn die Banshaltung ein Tempel der Unordnung und Schwelgeren ift. Der Markt fcamt fich diefer Fronbeuter und die Stadt ihrer Denkmåler; ber Sandel flucht ihrer Unterdrückung und das Publifum ihrer Gaffreiheit.

Der Raufmann hingegen, der fein Baterland, das gemeine Beste und die Zukunft liebt, pflanzt Baume, die seinen Enkeln erst Schatten werfen sollen; er verabscheut jeden Gewinnst wie einen Diebstahl, der dem ge-

<sup>(\*)</sup> Im vierten Gesprach über bie Republik.

meinen Beffen bes Sanbels jumiber ift. Er I fucht durch fluge Unternehmungen feinem gande neue Zweige ber Sandlung zuzulenfen; er unterflugt und erhalt die alten, die, wenn fie gleich ihm nicht hundertfaltige Früchte bringen, bennoch viele Bande feiner Mitburger beschaftigen, und mit beren Berdorrung viele andere Rebenzweige ausgehen konnten. Diefer Raufmann ift fein hirngespinft. Ich fenne felbft Rauf-Icute, die Große der Seelen genug haben, um die Erweiterung des handels und nicht den Gewinn zu ihrer letten Absicht zu machen, die nicht an die Berechnung deffelben allein, fonbern auch an feine Rechtmäßigkeit und gute Unwendung benfen. Solland mußte feine Damme durchstechen, wenn es nicht noch Rauffeute hatte, Die aus Liebe zu ihrer Erde ihre Millionen in einem Sandel laufen ließen, der jett wenig mehr abwirft, oder ihnen auch wohl Schaden verurfacht, wie der Wallfischfang. Der Raufmann ift bemnach großer Empfindungen fabia; es ift der Dube werth, ibn dazu aufjumuntern.

Die grunen Mugen, die zerbrochenen Wechfeltische schreckten ehemals ben Betrüger ab. Worin sindet er aber jest feine Sicherheit, als in dem Schus, den er sich nicht mehr erschleichen darf, der ihm angeboten wird, und in dem Untergang besserer Burger? Hoffnung und Mitleiden, die man ihm abrig iaft, fibffen ihm feine Ruhnheit ein; unterbeffen die letteren Schaam, Furcht und Reue unthatig machen.

Man sagt von einem alten Volk, wo der Geschmack an der Schönheit ihren Liebhabern theuer zu siehen kam. Auf ihre Nechnung sammlete man einen Brautschaß für diejenigen Töchter des Landes, an deren Empsehlung die Natur nicht gedacht hatte. — Wie nahe kommt dieß dem Gebrauch, den man jest von der Engend eines ehrlichen Mannes macht?

Wenn eine Stadt nicht mehr als einen rechtschaffenen Burger in fich schließen mochte, fo find die Gefete feinetwegen gegeben und Die Obrigfeit feinetwegen eingefest. Richt jemen Frevlern ju gefallen, Die nur gu ubertreten und die Gerechtigfeit ju bestechen befliffen find , wurden die Gefete euch, Bater ber Stadt unvertraut; fondern diefen Redlichen zu erhals ten, damit er nicht vereckelt, nicht abgeschreckt, nicht gehindert werde, es zu fenn, damit er unverdroffen all das Gute thun tonne, mas fein patriotischer Beift entwirft, und ihm fein großmuthig Berg jum Beften des gemeinen Befens eingiebt. Dann wird fein Gifer in ber Danks barfeit fur euren Benftand neue Rahrung finben, und fein Benfpiel das Mufter und Erb theil feines Saufes fenn.

Last uns von einzelnen Berfonen auf aange Kamilien schließen. Gie find die Elemente der burgerlichen Gefellschaften; folglich ihr Ginfluß in felbige unftreitig größer, als man wahr= zunehmen scheint. Das Wohl des gemeinen Wefens ift mit den Tugenden und Laftern, mit dem Flor und dem Berfall gewiffer Gefchlechter verbunden. Ein einziges ift oftere bins långlich gewesen, die Sitten eines aanzen Staats ju verderben, die Geffalt deffelben über den Saufen zu werfen, oder zu befestigen, gewisse Grundfaße und Gebräuche in Aufnahme ober Berachtung zu bringen, von denen Sandel und Wandel abhängt. Mahomet war erft der Pros phet seines hauses, und hierauf eines großen Bolks. Sollte fich die Vorsorge der Obrigfeit nicht daher billig auf die Pflege gewiffer Weffe und die Beschneidung anderer erstrecken ?

Wenn die Polizen berechtigt ist, das Sesicht eines Gebäudes, das eine Gegend der Stadt ziert, durch Wegräumung elender Hütten fren zu machen; wenn es zu ihrer Pflicht gehört, solche Handthierungen, welche die Reinigkeit eines sließenden Wassers berderben können, an den Ausstuß desselben zu verlegen und von dem Eingange des Stroms in ihre Mauren zu entsternen; so ist ein weit angelegentlicher Geschäft für die Obrigkeit, diejenigen Familien zu decken, deren Lauterkeit dem Verdruß des

Neides und der Rache der Bosheit ausgesest ift, sie als den Reil der Gesetze in ihren Sanden ehrwurdig zu erhalten; auf solche hinzegegen zu wachen, deren Absichten sehon ein heimlich Gift für ihre Mitbürger mit sich führen.

Die Kamilien fucht, deren bloger Da. me den Berbacht einer anfeckenden Rrantheit giebt, ift es in unfern Tagen mehr als jemals. Diefer Eigennut, der gange Gefchlechter bereinigt, dem gemeinen Wefen diejenige Sulfe abzudringen, die Unverwandte fich felbft einander zu leiften schuldig find, hat die schädliche Rachsicht für die Familienkinder ausgebreitet, denen man, trot ihrer Dummheit und Richtswurdigfeit fich fast nicht mehr unterstebet, Vorziehungen und Bedienungen abzuschlagen, und die durch die Riederträchtigfeit ihrer Borfprecher und Beforberer bald felbft in den Stand gefest werden, fich wiederum in der Wahl anderer zu rechtfertigen. Daber jene Berichworungen gegen Berdienfte, beren gobn man mit feines Gleichen ju verschwägern sucht, um die Gesete im Rothfall entwaffnen, oder die Ausleger derfelben flug machen zu konnen; daher jene Pflanzschulen des Botsbeutels, an deffen Dienft gemif= fen Saufern mehr gelegen, als den Bunften gu Ephefus an der Jungferschaft ihrer Diana. -Diesem einreissenden Uebel konnte nicht nachdrucklicher Einhalt gethan werden als durch ben

Familien geift, bessen Anwendung sowohl zum gemeinen Besten überhaupt, als des hanbels insbesondere, ich hier anzupreisen suche.

Der Kamiliengeift, von dem ich rede, verdiente wenigstens mehr Aufmertfamfeit, als der Kabelichreiber des Bienenftaats (\*) fur ein gewiffes Maag von Unwiffenheit (a certain portion of Ignorance) verlangt, welches er in jeder wohleingerichteten Gefeufchaft au erhalten fur nothig halt. Diefer Geift befieht in einer vorzuglichen Starte gewiffer Raturgoben oder Reigungen, welche durch die Eindrücke des bauslichen Benspiels und der daraus fliegenden Erziehung erblich gemacht und fortgepfianzt werben. Ich fete bier vornehmlich einen gewissen Grad gefellschaftlicher Reigungen und den Sagmen burgerlicher Tugenden jum voraus, (benn warum follten diefe nicht fo gut einer Rachahmung und Abartung als andere Triebe und Anlagen fabig fenn ?) einen Grad, der uns vermogend machte, unfer Drivatbestes über ben offentlichen Ruben und Benfall zu vergeffen . Die Ehre bes Standes, dem wir uns widmen, und feine Bortheile fur die Gefellschaft unferer Selbsterhaltung und Eigennut vorzuseten.

<sup>(\*)</sup> Manbeville am Ende feines Essay of Charity and Charity - Schools, der bem erften Theil feiner Fable of Bees angehangt ift.

Diefer Kamiliengeift ift berfenige, welcher Stadte gebaut hat und durch den fie bestehen. Er mar obne Zweifel am wirkfamften, da man ben Grund dazu legte und die Mauren um felbige zeichnete. Reiner von diefem fleinen Bolf bachte an etwas anders als feine Stadt; felbft Da jeden fein Saus zu beschäftigen anfing, wurden seine Gedanken defiwegen nichts weniger als bon dem allgemeinen auf feinen eigenen Bau abacleitet, sondern dieser bezog sich noch immer auf jenen. Sie wurden fertig, noch redete man davon, noch untersuchte man das unternommene Werk, noch frug man einander, was man erseben und bingufugen mußte. Rind = und Rindeskinder führten aus und verbefferten den Entwurf, den die erften Stifter ihnen mitgetheilt batten. Je entfernter die Zeiten, befto unverftåndlicher wurde die Ueberlieferung von dem Werth, der Natur und den Bedingungen einer Erbschaft, die viele Menschenalter gefostet hatte, und fur beren Binfe uns die Gorge und Wirthschaft aufgetragen fenn follte. Die Gefahr eines Cavitals in folden Sanden, die es nicht felbft erworben, ift groß. Der Gifer, ber Segen, die Buniche, womit die erften Grunder unferer Wohnplage ihren fpateften Be fignehmern ungeachtet ihrer Undankbarkeit fol che hinterließen , bebt vielleicht noch einige Sun, fen in den Seelen weniger Geschlechter auf, die uns den Geist der ersten Wohlthater kennt. lich machen und offenbaren. Das sind die Patrioten, deren Häusern jede Stadt das Necht und die Ehre anbieten follte, die Person ihrer ersten und ältesten Familie, die selbige gebaut und gestiftet hat, vorzustellen.

Wenn es bemnach auch Kamilien geben mochte, die von ihren Boraltern her die mahren Grundfage bes Sandels und die Luft bagu unverfalscht geerbt haben, fo find folche als die Trabanten, welche dem Sandel durch ihre Dienfte Barme und Glang fchaffen; als die Damme, welche ben Lauf beffelben in Gicherheit feben; als die Leuchtthurme anzuseben, nach benen der irrende Schiffer fich richtet und über deren Unblick der Fremdling frohlockt. Golthe Familien follte man nicht untergeben laffen, fondern vielmehr aufmuntern, auszeichnen, vorgieben, damit der Geiff darin nicht fferblich wurde; denn mit ihnen fleigt und fallt der Sandel, und fie werden unter den Trummern beffelben begraben.

Diese Betrachtungen sind mir nicht bloß von ungefähr eingefallen; sie grunden sich einigermaßen auf ein verloren Blatt, welches ich theils vor Augen gehabt, theils zu einer Fortsetzung jener gemacht zu senn scheint. Der Berfasser davon wird durch eine Befanntmatung nicht beleidigt senn können, welcher als

le gefundene Sachen ausgesetzt find. Ich bin übrigens so wenig Willens die Neugierde einiger Leser durch die Erzählung des Zufalls, der mir dieses Papier in die Hände gespielt, zu befriedigen, als mich um ihre Muthmaßungen zu bekümmern. Meine Absicht ben Mittheilung dieses Fragments werde ich zum Theil rechtfertigen, wenn man es selbst gelesen haben wird:

"daß die Matur jemals ibre Bande mit geiner weifern Babl batte fnuvfen tonnen. Die-Je Kamilie hat vom Großvater ber ihr Un-"feben mit dem Beften bes gemeinen Befens genau verbunden. Der Grofvater farb und "binterließ feinen gablreichen Erben im Teftament einige hunderttaufend, die er gur Erweiterung des handels und um die polnischen "Waaren an R-g- verbindlich zu machen, "an Polen gegeben hatte, die Ronige werden "wollten. Der Krieg verdarb diefen Unschlag. "Der Sohn erhielt nichts als die Schulden feis ,nes Baters und trieb den Sandel gleichfalls ,ins Große. Diefer Mann that alles, unge-"achtet der Ausschlag unglücklich gewesen war; wie viel wurde er nicht ben befferen Umfian-"den unternommen baben? Er forgte in feinen "burgerlichen Memtern blos fur die Aufnahme "des allgemeinen Sandels, und feine Abfichten waren auf nichts weniger als den feini-

"gen insbefondere eingeschränft. Den erfferen "und nicht den letteren fah er als das Erb= "theil der Seinigen an. In feinem Sauswefen war er nachläßig, aber besto eifriger, Jum Beffen der Stadt neue Borfchlage und "Einrichtungen zur machen, die noch bestehen-"Er berief fich immer auf die alten Gefete, und drang darauf, nach denfelben geurtheilt gu "werden. Das Wort Dublifum fprach er mit Ehrfurcht aus. Er liebte den Polen trot "aller feiner Thorheiten und Leichtsinnigkeit, weil er Waaren zur Sandlung liefert, und "haßte den Englander, so achtungswurdig er ,,fonft ift, weil er feine Mitburger wie Laft= ,thiere braucht, um feinem Ubnehmer zuzuschlep= pen. Er feufzete über ben Berfall und ber "Eifer des gemeinen Beften verzehrte ihn end= "lich. Er lebte wie ein Momer, ber ben fetnen großen Thaten Ruben ift und war folg "darauf, ein Burger ju fenn. Man bielt ibn für eigen finnig; man unterftand fich aber "nicht, vor feinen Augen Riedertrachtigfeiten gu "begehen. Wer die Menschen fennt, verfieht ,auch ihre Sprache. Gin Eigenfinniger "heißt ein Mann, ber ohne Ueberlegung gu fei-"nem Entschluß zu bringen ift, der den Ent-"wurf, nach dem er handeln will, nicht nach "den Ginfallen eines jeden umwirft und andert, "sondern den Vorschriften der gesunden Ver"nunft und bes Gewissens treu bleibt und über "die Urtheile des gefälligen und leichtfinnigen "Ubbels hinmeg ift. Die Rinder diefes Burs "aers erbten ben Geift und die Grundfage sibres Baters, die fich vielleicht fur unfere "Beiten nicht mehr schicken. Die Liebe gum "gemeinen Besten ift ihre Leidenschaft, Die ib-,nen Einsichten und Muth giebt, wodurch fie "ein Unfioß derjenigen werden, die in vergoldeten Rutschen fahren und fich mit der Beute "des Sandels puten. Sie widersteben ben "Berführungen der Fremden, die zu uns als Bilden fommen, um und das Nothwendige zu laffen. Wenn diefe Familie die Grund-,fabe ihres Baters gegen ihre Miteiferer be-"haupten will, so wird sie genothigt, sich felbst Au ihrem Umffurg zu entschließen. Ihre Un-"ichlage waren wohl überlegt, und zielten gleich-"falls auf die Ausbreitung des handels von "Volen und Eurland bis nach Solland und Frankreich , wozu fich ein guter Freund auf-"opferte. Gleichwohl gingen fie durch Deben-"bubler ju Grunde, denen alle Wege gut find, "Schilf zu ihren Dachern zu schneiden; durch "den Betrug ber Bedienten, welche die me-"nige Gefahr, fo man jest lauft, wider die "Gefebe ju handeln, und die Leichtigfeit, fein "Gluck ohne guten Ramen zu machen, ber-"dorben hat. Man bewundert den Marius,

"ber auf ben Ruinen ber aroften Sanbelsffabt ,faß, und fich burch ihren Schutt über den "Bechsel seines eigenen Schickfals aufrichtete. "Ich habe die Worte eines fterbenden Gobns "aus diesem Sause, womiti er sein Geschwister "troffete, das ihn als feinen zwenten Bater berehrte, noch nicht vergeffen konnen. Gie "verdienten, aufbehalten zu werden. Wer "weiß, meine Bruder, ob es nicht aur allgemeinen Berbefferung dienen mochte, wenn ein Saus wie "das unfrige zu Grunde gebt? Man wird dadurch zur Erfenntniß fommen, wie viel an ehrlichen Burgern gelegen, und fich warnen laf-Men, es andern fo schwer als uns ut machen. Diefer Mann fublte fich ffar-,fer ben faltem Blut, als vielleicht Glover mitten in feiner Begeifterung , wenn er ben gerhabenen Gedanken feines Selben nachfann, mit denen er fich und feine Sandvoll einweihte und Freen beit und Daterland aus-"fprach."

Die Tugend will wie das laster ofters perrathen senn, und man macht sich um die Welt verdient, wenn man die Sonderlinge der einen und die Frechheit des andern in ihrem wahren lichte zeigt. Vielleicht sindet dieses Kamilienstück, eine so unvolkfommene Co-

pie ich auch bavon nur liefern kann, feine Kenner. Dielleicht wird ein Haus, das fein Gebeinniß entdeckt sieht, badurch genothigt, seiner Stammtugenden nicht überdruffig zu werden und die Ehre derselben länger zu behaupten. Wenn eine Familie, worin dieser Geist herrscht, zahlreich wäre, wenn sie alle von einem Sinn darin regiert würden, und wenn Ausmunterungen hinzu kämen; wie viele Bortheile ——

Bon Diesen Bortheilen mag berjenige geugen , welcher im Stande ift , feiner Baterfradt ein Gemalbe ihrer handlung zu entwerfen uber die mabren Grundfage der allgemeinen und die Mangel und Digbrauche der einheimischen, über den Leitfaben, die lettern einzuseben und gu entdecken, über die Schabung nublicher Einrichtungen und Berbefferungen; ber, fage ich, im Stande ift, bieruber feinen Mitburgern sowohl mit einer fcharf= finnigen Deutlich feit die Augen zu offnen als felbige burch die Aufwallungen eines patriotischen Bergens und das Benspiel einer edlen Gelbfiverlaugnung aufzuwecken. Damit ich der Versuchung nicht unterliege, ein fo feltnes Mufter offentlich ju um: armen; fo eile ich, um von benjenigen Werfen Rechenschaft abzulegen, deren Uebersebung und Auszug ich meinen Lefern überreicht habe.

Der herr von Dan ae uil bat feine 21 no merkungen fur die Arbeit eines Englanders ausgegeben (\*); sein Rame ift gleichwohl nicht lange ein Rathfel geblieben. Der Benfall feines Konigs und des Publici haben seine patriotische Keder belohnt. Man vermuthet von feiner Reise in die nordischen Reiche eine neue Krucht derfelben. Gine bortige Afademie ber Wissenschaften, welche den Ruhm hat, die erfle in ihrer Urt gu fenn, erfannte feine Berdienste und nahm ihn unter ihre Mitglieder auf. Des herrn von Dange uil Reigung fur fein Vaterland scheint durch die Maske eines Fremden hindurch, wiewohl mit einer überlegten und wikigen Schalkheit, über die uns nur eine angenommene Leidenschaft Gewalt laßt. Er scheint nicht ohne Grund die Aufschrift seines Buchs und die erffern Abschnitte über die Borthei-

<sup>(\*)</sup> Remarques sur les avantages et les désavantages de la Prance et de la Gr. Bretagne par rapport au Commerce et aux autres sources de la puissance des Etats. Traduction de l'anglois du Chevalier John Nickolls. Seconde Edition, à Leyde 1754. 12,

le Kranfreich & aus bem Ochriftiteller eis nes Bolks geborgt zu haben, das ohne allen Rerbacht bierüber Glauben verdient ; fo wie er im Jon eines wider feinen Willen aufrichtigen Englanders benfelben ergangt hat. Ueber die Rachtheile seines Vaterlandes urtheilt er mit ber Unpartenlichkeit der gesunden Bernunft, Die fein Charafter fich anmast, welcher ihm zugleich zu fatten kommt, die Frenheit eines gutgefinnten Unterthanen mit der Achtfamfeit, Die er dem Staat seines Monarchen schuldig ift, zu vereinigen; wiewohl er die erfte und lete te Abtheilung mit einem Wink schließt, ber feine Aufrichtigkeit schmeichelhaft macht. In bem zwenten Theil feines Werks ahmt ber herr bon Dange uil einen uneingenommenen Brits ten nach, und muntert theils durch lobfpruche, Die der Wahrheitsliebe nichts koffen, theils durch Beobachtungen, feine Candeleute gur Rachah= mung und Unwendung auf; er thut einige Borfchlage, die jum Beffen jedes Bolfs gereichen wurden, und viele, die man mit einer Befrem: Dung ben einem folchen vermiffet , das auf feis ne öffentlichen Unffalten groß thut. Es fehle

an Englandern nicht, Die blefen Rubm ihrem eignen Baterlande abstreiten. Wenn uns Unfon die Geschichte von der Ausruftung feines Geschwaders erzählt hat, so macht er uns fast gegen seine Nachrichten und Urtheile von ben Chinesern gleichauttig. Man kann baber bemt herrn von Dangeuil faum einen Borwurf baraus machen, daß er sich gegen das Ende feines Buchs allmablich felbst verleugne, weil er die Einbildungen diefer Insulaner in Uns febung ihrer Megierungsform, Frenheit und blühenden Glückseliafeit vernichtet. Wenn et fich ben dem Ochauspiel, das er feinen gands: leuten burch den Schaden, den er aufdecft giebt, von der Milz eines treugebornen Enge landers entfernt; fo überlaßt er fich noch weit weniger bem Leichtsinn eines befriedigten Des benbuhlers. Der Widerspruch von Mitleiden und Bermunderung, womit fein Werk schließt. ift wenigstens eine fehr bescheidene Gronie.

Die französische Uebersegung des Don Ulloa foll gleichfalls vom herrn von Dangeuil sehn. Diese Nachricht und die Borrede ju dem spanischen Werk haben mich bewogen, einen Austua davon ber Mebersekung bes ere fleren anzuhängen. Man fieht bier ein Reich. bas diejenige Bahrheit bestätigt, welche ein neuer Schriftsteller in ben letten Billen eines berühmten Unführers der Schleichhandler (\*) grundlich, lebhaft und finnreich eingefleidet bat. Man wird es dem Eifer des Don Ulloa eber zu gut halten, wenn er mit weniger Maßigkeit gegen England fdreibt , beffen Geemacht , Ueberlegenheit und Staatsflugbeit: im Sandel er bald jum Ochrecke en, bald jur Beschämung feines Baterlandes anführen muß. Wie viele Borurtheile ift er allenthalben gezwungen aus dem Wege zu raus men, durch welche feine Mitburger sowohl felbit Die Berjahrung ihrer fcbimpflichen Keffeln unters fdreiben, als fich ju ihrer Befrenung die Bant be binden. hier kann man mit Dope ausrufen:

Truths would you teach, or save a finking land?

All fear, none aid you and few understand.

<sup>(\*)</sup> Testament politique de Louis Mandrin, Généralissime des troupes (de Contrebandiers écrit par lui meme dans sa prison etc. à Va-lence. 1795,

Laßt uns an den Spaniern lernen, wie willführlich die Blindheit in unsern eignen Ansgelegenheiten und wie hartnäckig sie sen; an den Engländern hingegen, wie geneigt uns Einsschen und Glück machen, bende lieber zu Einsgriffen in die Nechte der schwächern, als zu unserer einheimischen und eignen Berbesserung anzuwenden; kurz, daß die Fehler einzelner Menschen auch Fehler ganzer Bölker und Staaten sind.

## Biblische Betrachtungen

eines

Ehriften.

Jebe biblische Geschichte ist eine Weisfagung, die durch alle Jahrhunderte, und
in der Seele jedes Menschen erfüllt wird.
Jede Geschichte trägt das Sebenbild des Menschen, einen Leib, der Erde und Asche und
nichtig ist, den sinnlichen Buchstaben; aber
auch eine Seele, den Hauch Gottes, das
Leben und das Licht, das im Dunkeln scheint
und von der Dunkelheit nicht begriffen werden kann. Der Geist Gottes in seinem
Worte offenbart sich wie das Selbststandige — in Knechtsgestalt, ist Fleisch —
und wohnt unter uns voller Gnade und
Wahrheit.

London, den 19. Mårg, am Palms Sonntage 1758,

## Viblische Betrachtungen

## Christen.

Ich habe heute mit Gott ben Anfang gemacht, jum zwentenmal die beil. Schrift zu lefen. Da mid meine Umffande zu der größten Ginode nothigen, worin ich wie ein Sperling auf der Spise des Daches fise und wache, so finde ich gegen die Bitterfeit mancher traurigen Betrach. tungen über meine vergangenen Thorheiten, über den Mißbrauch der Wohlthaten und Umstände, womit mich die Vorsehung so gnadig unterscheis den wollen, ein Gegengift in der Gefellschaft meiner Bucher, in ber Beschäftigung und lles bung, die fie meinen Gedanten geben. Die Uns. ficht einer durren Bufte, worin ich mich von Waffer und Aehren verlaffen febe, ift mir jest naber als jemals. Die Wiffenschaften und jene Freunde meiner Bernunft, scheinen gleich

Siobs mehr meine Gebuld auf bie Drobe auf ftellen, anftatt mich zu troffen, und mehr die Wunden meiner Erfahrung blutend zu machen, als ihren Schmerz zu lindern. Die Ratur bat in alle Rorper ein Salz gelegt, das die Scheis befünftler auszuziehen wiffen, und die Borfebe ung (es scheint) in alle Widerwartigfeiten einen moralischen Urftoff, den wir aufzulosen und abzusondern haben, und den wir mit Muben als ein Sulfsmittel gegen die Rranfbeiten unferer Ratur and gegen unfere Gemuths= ibel anwenden fonnen. Wenn wir Gott ben Sonnenschein in der Bolkenfaule überseben fo erscheint und feine Gegenwart bes Dachts in der Feuerfaule fichtbarer und nachdrucklicher. Sch bin ju dem größten Bertrauen auf feine Gnade durch eine Rucficht auf mein ganges Leben berechtigt. Ich erfenne felbft in meiner gegenwartigen Berfaffung einen liebreichen Bater, ber in ernfthaften Blicken warnt, ber mich wie den verlornen Sohn hat in mich felbft geben laffen, und meine buffertige Ruckfehr au ibm nicht nur mit ber Buruchaltung meiner verdienten Strafe, fondern auch mit einer huldreichen Bergebung und unerwarteten Aufnahme beantworten wird. Es bat weder an meinem bofen Willen gelegen, noch mir an Belegenheit gefehlt, in ein weit tieferes Elend, in weit schwerere Schulden zu fallen, als worin ich mich befinde. Gott! wir find folche armferige Geschöpfe, daß selbst ein geringerer Grad unserer Bosheit ein Grund unserer Dank-barkeit gegen dich werden muß. Gott! wir sind folche unwurdige Geschöpfe, daß nichts als unser Unglaube deinen Arm verkurzen, und deisner Freigebigkeit zu segnen Grenzen segen und sie wider ihren Willen einschränken kann.

Wenn mich Unfechtung bat auf bas Wort aufmertfam gemacht, fo kann ich den Schriften des geiftreichen Berven das Zeugniß geben, was er den Rachtgedanken des ehrwurdigen Schwans diefer Infel schuldig gewesen. Die Lesung Diefes frommen Schriftgelehrten hat die Gottlichkeit ber Bibel fo oft bem Gefühl meiner Geele mit eben berfelben lebhaftigfeit aufgedrungen, womit das neu gepflangte Jerufalem das Gefet Mofes von den Lippen Esdras horte. Er hat mir ju dem Borfas Unlaß gegeben, meine Betrachtungen ben diefer wiederholten Lefung ber beil. Schrift aufzuse-Ben, und die Eindrücke zu sammeln, welche biefe oder jene Stelle berfelben in mir ermechen und veranlaffen wird. Die Unpartenlichfeit der Critif und die ehrfurchtsvolle Einfalt eines driftlichen Bergens mogen mich bierin gleichfalls begleiten. Der große Urheber diefer beiligen Bucher hat die Absicht, jeden auflichtigen lefer berfelben weife gur Seligfeit

burch den Glauben an feinen Erlofer zu machen. Die beiligen Manner, unter beren Ramen fie erhalten worden, wurden getrieben durch den beiligen Geift; die gottlichen Eingebungen wurden ihnen in der Berfertigung ihrer Schriften mitgetheilt, damit fie uns jur Lehre, gur Strafe, gur Buchtigung und Unterricht in der Gerechtigfeit nublich fenn follten (2. Tim. III. 15. 16. 2. Det. 1. 21.). Diese Wirfungen fann Gott feinem entziehen, ber um felbige betet, weil ber beil. Geift allen benjenigen verheißen ift, Die den himmlischen Bater darum bitten. Die Rothwendigfeit, uns als Lefer in die Empfind. ungen des Schriftstellers, den wir bor uns haben, ju verfeten, und feiner Berfaffung fo viel moalich zu nabern, die wir durch eine aluckliche Einbildungstraft uns geben fonnen, gu welcher und ein Dichter oder Geschichtschreiber so viel möglich zu helfen sucht, ist eine Regel, die unter ihren Bestimmungen eben fo nothig als zu andern Buchern ift.

Ich will einige allgemeine Anmerkungen über die göttliche Offenbarung machen, die mir einfallen werden. Gott hat sich geoffenbart dem Menschen in der Natur und in seinem Wort. Man hat die Aehnlichkeiten und die Beziehungen dieser benden Offenbarungen noch nicht so weit auseinander gesetzt und so deutlich erklärt, noch auf diese Harmonie gedrungen, worin eis

ne gefunde Philosophie fich ein weites Keld öffnen fonnte. Bende Offenbarungen muffen auf eine gleiche Urt in ungabligen Kallen gegen die aroßten Einwurfe gerettet werden, bende Offenbarungen erflaren, unterfiusen fich einander und tonnen fich nicht widersprechen, fo febr es auch die Austegungen thun mogen, die unfere Vernunft baruber macht. Es ift vielmehr der größte Widerspruch und Migbrauch derfelben, wenn fie felbit offenbaren will. Ein Mhilosoph, welcher der Vernunft zu gefallen das gottliche Wort aus den Augen fest, ift in dem Fall der Juden, die desto hartnackiger das neue Testament verwerfen, je fester sie an dem alten zu hangen scheinen. An diesen wird die Prophezeihung erfüllt, daß dasienige ein Mergerniß und eine Thorheit in ihren Augen ift, was zur Beffatigung und zur Erfullung ihrer . ubrigen Ginfichten Dienen follte. Die Maturfunde und Geschichte sind die zwen Afeiler. auf welchen die wahre Religion beruht. Der Unglaube und der Aberglaube grunden fich auf eine feichte Physik und feichte Sifforie. Die Ratur ift so wenig einem blinden Ungefahr oder ewigen Geseben unterworfen, als fich alle Begebenheiten durch Charactere und Staatsgrunde aufschließen laffen. Ein Newton wird als Raturkundiger von der weisen Allmacht Gottes,

ein Geschichtschreiber bon ber weifen Regierung Gottes, gleich fart gerührt werden.

Gott offenbart sich — der Schöpfer ber Welt ist ein Schriftsteller — Was für ein Schickfal werden seine Bücher erfahren müssen; was für strengen Urtheilen, was für scharffinnigen Kunstrichtern werden seine Bücher unsterworfen senn? — Wie viele armselige Religionsspötter haben ihr täglich Brod von seiner Hand genossen; wie viele starke Geister, wie Herostratus, in der Verwegenheit ihrer Schande eine Unsterblichteit gesucht, deren Todesangstum eine bestere gesteht hat

Gott ift gewohnt, feine Beisheit von ben Rindern der Menfchen getadelt zu feben. Mofes Stab war in feiner Gefahr, ohngeachtet ihn die Zauberftabe der weifen Megnytier umgingelt anzischten. Diese Taufendfunftler waren endlich genothiget, den Finger Gottes in dem verächtlichsten Ungeziefer zu erkennen und dem Propheten des mahren Gottes auszuweichen. Der Begriff, daß bas hochfte Wefen felbft die Menschen einer befondern Offenbarung gewurdigt hat, scheint dem Wikling so fremde und außerordentlich zu fenn, daß er mit Pharao fragt: was biefer Gott haben will und worin fein Gesuch besteht. Mit diefem Begriff follte man aber nothwendiger Beife eine Betrachtung berjenigen verbinden, denen diefe Offenbarung

ju aut gefcheben. Gott bat fich Menfchen offenbaren wollen ; er hat fich durch Den ich en offenbart. Er bat die Mittel, diese Offenbarung den Menschen nublich zu machen, fie fur folde einzunehmen, fie unter den Menichen ausaubreiten, fortzupflanzen und zu erhalten, auf Die Ratur der Menschen feiner Beisheit am gemäßeften grunden muffen. Ein Philosoph, ber Gott in der Wahl aller Diefer Umfande und Bege, in welchen Gott feine Offenbarung bat mittheilen wollen, tadeln oder verbeffern wollte, wurde immer vernünftiger handeln; wenn er feinem Urtheil hierin zu wenig zutrauete, damit er nicht Gefahr liefe, wie jener gefronte Sternfundige, das Ptolomaische Onfem oder feine Erflarung des Sternenlaufes fur ben mabren himmelsbau anzuseben.

hat Gott sich den Menschen und dem ganzen menschlichen Geschlechte zu offenbaren die Absicht gehabt, so fällt die Thorheit derjenigen desto mehr in die Augen, die einen eingesschränkten Geschmack und ihr eigenes Urtheil zum Probestein des göttlichen Worts machen wollen. Die Rede ist nicht von einer Offenbarung, die ein Voltaire, ein Bolingbrofe, ein Shaftesbury annehmungswerth sinden würden; die ihren Vorurtheilen, ihrem Wis, ihren moralischen, politischen und exischen Grillen am meisten ein Genüge thun würde: sondern

pon einer Entbeckung folcher Wahrheiten, an deren Gewißheit, Glaubenswurdigkeit und Wichtigkeit dem ganzen menschlichen Geschlechte gezlegen ware. Leute, die sich Einsicht genug zutrauen, um eines göttlichen Unterrichts entbehren zu können, wurden in jeder andern Offenbarung Fehler gefunden haben, und haben keine nothig. Sie sind die Gesunden, die des Arztes nicht bedürfen.

Gott bat es unftreitig feiner Weisheit am gemåßeften gefunden, diefe nabere Offenbarung feiner felbst erft an einen einzigen Menschen, hierauf an fein Geschlecht und endlich an ein besonderes Bolf zu binden, ehe er erlanben wollte, felbige allgemeiner zu machen. Die Grunde diefer Wahl laffen fich eben fo wenig von uns erforschen, als warum es ihm gefallen, in feche Tagen zu schaffen, was fein Wille eben fo füglich in einem einzigen Zeitpunfte batte wirklich machen konnen. Ferner, Gott bat fich fo viel moglich bequemt, und zu der Menschen Reigungen und Begriffen, ja felbst Vorurthei-Ien und Schwachheiten heruntergelaffen. Diefes vorzügliche Merkmal seiner Menschenliebe. Davon die gange beilige Schrift voll ift, Dient den schwachen Ropfen zum Spott, die eine menschliche Weisheit, oder eine Genuathuung ihrer Rengierde, ihres Vorwises, eine Uebereinstimmung mit dem Geschmack ber Zeit, in

ber sie leben, oder der Secte, zu der sie sich bekennen, im göttlichen Worte zum voraus setzen. Kein Wunder, wenn sie in ihrer Vorsstellung sich hintergangen sehen, und wenn der Geist der Schrift mit eben der Gleichgültigkeit zurückgewiesen wird, ja wenn dieser Seist eben so stumm und unnüß scheint, als der Heiland dem Herodes, der ihn, ungeachtet seiner großen Reugierde und Erwartung zu sehen, mit mehr als Kaltsinn zu Pilatus bald zurückschickte.

Wer sollte sich einbilden, daß man in den Buchern Mosis eine Geschichte der Welt hat suchen wollen? Viele scheinen ihn bloß deswegen zu lästern, daß er ihnen nicht Mittel giebt, die Fabeln eines Herodotus zu erklären, zu erzgänzen oder zu widerlegen. Wie lächerlich, wie unglaublich wurde ihnen vielleicht die Geschichte der ersten Welt vorkommen, wenn wir sie so vollkommen hätten, als sie selbige wunschen?

Diese Bücher sollten von den Juden erhalten werden. Es mußten also viele besondere Umstände dieses Volk so nahe angehen, wodurch sie für den Inhalt derselben eingenommen werzden konnten. Die Geschichte dieses Volks ist an sich selbst von größerer Wichtigkeit in Unsehung unserer Religion, als aller andern Völker ihre, weil Gott in der Hartnäckigkeit dieser Nation das traurigste Vild unserer verdorbenen Natur, und in seiner Führung und Negierung dest

felben die größten Proben seiner Langmuth,. Getechtigfeit und Barmherzigfeit, furz die finnlichsten Offenbarungen feiner Eigenschaften zu erkennen gegeben.

Barum Gott diefes Volf gewählt? Nicht feiner Vorzüge wegen. Die Frengeister mögen feine Dummheit und Bosheit in Vergleichung anderer Völfer so start auszeichnen, als sie wollen: hat Gott das Evangelium nicht gleichfalls durch unwissende und unansehnliche Werkzeuge in den Augen der Welt fortpflanzen wollen? Wer kann seinen Rath hierin erforschen?

So wenig also auch ein Voltaire und Bos lingbroke in den funf ersten Abschnitten des 1, Buchs Mosis finden, um die erste historie der Bolker zu erganzen und aufzuklaren; von so groster Wichtigkeit sind die Entdeckungen desselben für das menschliche Geschlecht überhaupt.

Es hat an dem guten Willen der Philozfophen nicht gefehlt, die Schöpfung als eine natürliche Begebenheit zu erklären. Es ist dazher fein Wunder, daß sie Mose einen gleichen Einfall zugetraut haben, und dieses ansstatt einer Erzählung von ihm erwarten. Eine Erzählung, die nach dem Begriff der Menzschen abgemessen und gewissermaßen mit den Begriffen der Zeit, in denen er schrieb, in Verwandtschaft siehen mußte, kann Köpfen wenige Zufriedenheit geben, die eine Erklärung forz

bern : Die Die Begreiflichfeit einer Gache ber Wahrheit vorziehen. Man weiß, in wie niek Thorheiten die Reigung funftige Dinge ju erforfchen verleitet bat; daß diese Reigung bem Menfchen das Bertrauen gegeben, fich hiezu fabig gu balten; daß fie die Mittel dazu in Sternen , int Bogelfluge u. f. w. fur fuglich und binlanglich angefeben , um ihrem Borwis ein Genuge zu thun. Die Begierde, Dinge zu wiffen, die uns zu hoch. Die über unfern Gefichtsfreis, die uns unerforiche lich find, aus eben der Schwäche, die und die Bufunft fo dunkel macht, bat die Menschen in eben folde låcherliche Methoden und Jrrthumer geführt. Solche Leute verdienen mit eben foviel Recht Weltweise und Philosophen ju beißen, als man Bigeuner, Aftrologen ze. Wahrfager genannt hat-

last und naturliche Begebenheiten mit naturlichen, und Bunder mit Bundern vergleichen, wenn wir von felbigen urtheilen wollen.

Das Mose von der Natur nach Aristotelischen, Cartesischen oder Newtonischen Begriffen sich hatte erklaren sollen, wurde eine eben so lächerliche Forderung senn, als daß Gott sich in der allgemeinen philosophischen Sprache hatte offenbaren sollen, die der Stein der Beisen in so manchen gelehrten Röpfen gewesen.

Daß Mofe fur den Pobel allein geschrieben, ift entweder ohne allen Sinn, oder eine lächerliche Urt zu urtheilen. Geht die Sonne im Sommer fur den Bauer allein so frühe auf, weil der faule Burger und wollustige Softing ihres Scheins so manche Stunden langer entbehren können, oder denselben unnöthig finden?

Paulus wurde entzückt. Er fand feine 2Borte, um feine Begriffe, die er vom dritten Simmel mit fich brachte, erzählen und deutlich machen zu tonnen. Go wie unfere Ohren, ohne bom Schall der Luft gerührt zu werden, nicht boren konnen, und alles berftandliche Bebor von einer weder zu starken noch zu schwachen Bitterung ber Luft abhangt; fo ift es mit unfern Borfiellungen. Gie hangen von forperlichen Bildern ab , und mangeln und laffen fich nicht mittheilen , wo und diese fehlen , und wo wir folche nicht in andern erwecken konnen, die unfern eigenen gleichformig find. Man fieht, wie schwer es ift, die Riguren und Idiotismen einer Sprache in die andere überzutragen, und je mehr bie Denfungsart ber 36lfer verschieden ift, zu besto mehr Abweichungen und Ersetzungen ober Aequationen, baß ich fo rede, ift man gezwungen. Wie foll daber eine Erzählung beschaffen senn, in der uns Dinge verftandlich und vernehmlich gemacht werden follen, die fo weit außer dem gangen Umfang unserer Begriffe abgesondert liegen?

Mit was für Demuth, mit was für stums mer Aufmerksamkeit und tiefer Ehrfurcht mus fen wir dasjenige annehmen, was uns der Schöpfer der Welt von dem Geheimnisse der großen Woche, worin er an unserer Erde gearbeitet hat, kund machen will. So kurz die Erzählung von der Hervorbringung eines Werstes ist, das seinen Benfall fand, da es da war, das er würdig gefunden so lange zu erhalten, und das er als ein bloßes Gerüste eines höheren Gebäudes auf die severlichste Urt zu vernichten sich vorbehalten hat, so wichtig muß sie in unseren Augen senn. So sehr er sich heraunter gelassen, und das wenige, was uns davon zu versichen möglich, nöthig und nüßlich ist, zu offenbaren: so weit überseigt es gleichs wohl unsere Denkungskräfte.

1. B. Mo se 1. Die Vernunft muß sich mit dem Urtheile jenes Philosophen über des Heraklitus chriften begnügen: Was ich versiche, ist vortresslich; ich schließe daher ebenso auf dasjenige, was ich nicht versiehe. Gottes eigenes Zeugniß kann uns allein vollkommen versichern, wo unsere Einsicht in die Natur unzureichend seyn würde. Gott fällt dieses Urtheil, nachdem er jeden Theil der Schöpfung besonders angesehen hat. Jeder wurde als gut erklärt. Der Zusammenhang aller dieser Theile giebt ihnen aber die höchste Güte.

Gott schuf Stoff und Form; bas Das fenn und die Bestimmung besselben, daß Nichts Etwas wird, und dieses Etwas alles, was er will. Wie konnen wir das in Worten ausdrücken, was wir nicht im Stande sind, und im Geringsten vorzustellen? Wir mussen uns hier als solche ansehen, denen der Sinn des Gehörs in der Geburt versagt ist, und die man mit vieler Muse gewisse Wörter aussprechen lehrt, deren Eindruck sie selbst nicht vernehmen.

t. B. Mo fe 2. Mus diefer Bildung bes Menschen, wie fie uns Mofe erzählt, erhalten wir einen Magftab, unfere Ratur au beurtheilen. Go funftlich ber Ban unferes Leis bes ift, fo überfieht hier Gott gleichfam, an feine Weisheit darin den Menschen zu erinnern : er findet es nothiger , ihn an den Staub ber Erde , ben er ju diesem Meifferftucke ber forverlichen Welt gemacht hat, zu verweisen. Wenn alfo diefer Leib Staub ift, wie foll une fere Liebe und Pflege beffelben beschaffen fenn? Der Othem des Lebens in unferer Rafe iff hingegen ein Sauch Gottes. Dasjenige alfo was das ficherfte Zeichen von der Vereinigung unferer Geele mit dem Leibe ift , befchreibt uns Mose als eine Wirfung des gottlichen Sauches. Die geheimnisvolle Ratur ber menschlichen Seele, ihre Abhangigfeit von ihrem Urbeber

heber, ift in dem finnlichsten und einfachsten Bilde ausgedruckt. Longin bat Mofes bewunbert . wenn er ben bochften Gott fprechen lagt. und was er fpricht, gefchieht. Die Ochopfuna des Menschen giebt in Moses Erzählung eine weit gebeimnisvollere und feverlichere handlung als fein bloßes Wort. Ein Rathschluß Gottes wird vorber eingeführt. Gott nimmt fich die Mube, den Staub der Erde ju bilden. Die übrige Ochopfung scheint in Unfehung diefer ein opus tumultuarium ju fenn. Das großte Gebeimniß wird beschlossen, da Gott sein gebilbetes Werk anhaucht. Dieser Hauch ist das Ende der gangen Ochopfung. Der Ausdruck, deffen fich Mofe fur die Seele bedient, enthalt zugleich ein Sinnbild des geiftlichen lebens berfelben. Go wie unfere Bereinigung bes Rorpers und der Geele mit dem Othem des leiblichen Lebens verbunden ift und bende zugleich aufhoren, so besieht das geistliche leben in der Bereinigung mit Gott und ber geiftliche Tob in der Trennung von ihm. Das Gefchenf unferes Othems ift von Gott und fteht in feiner Sand; der Gebrauch deffelben fommt auf uns an. Laffet uns niemals vergeffen, daß diejenige Ratur, beren Dafenn wir aus dem Othem des Leibes schließen, Gott nahe zugehort, mit ihm nabe verwandt ift; daß unfere Geele nicht ein blos Bes Dafenn feines Wortes, fondern ein Dafenn

feines Hauches hat; daß wir zu allen unfern Handlungen seinen Benstand so nothig haben, als das
Othemholen zu unserem Leben. Wir können uns
nicht selbst schaden, ohne Gott zu betrüben; nicht
an seinem Willen Theil nehmen, ohne an seinem Glück Theil zu nehmen. Wer sollte es glauben,
wenn es uns Gott nicht selbst gesagt hätte, daß er
feinen Ruhm in unserem Sehorsam und den Genuß seiner Herrlichseit in unserer Gesellschaft und Theilnehmung sindet? Das 17te Capitel
Johannis ist ein Commentar über die Schöpfung des Menschen, weil selbige mit der Erlösung desselben zusammen gehalten werden muß,
wenn man bende in ihrem rechten Lichte, in ihrem
Zusammenhange bewundern will. Ps. 104, 29,30.

1. B. Mose 3. Die Furcht, die Scham des bosen Gewissens, die Unhinlanglichkeit unserer Vernunft, die Bosheit unseres herzens gut zu machen und zu bemanteln, sind in diesem Theile der Geschichte mit aller treuen Einsfalt und Tiefsinnigkeit, deren kein menschlicher Pinsel fähig ift, geschildert. Die Schwierigskeiten, diese Umstände des Sündenfalles zu verzstehen, sließen alle aus den Borurtheilen, die man sich von der Weisheit Adams gemacht, und von den falschen Begriffen, die man für die Weisheit Gottes vorgegeben hat. Dieß ist die Kindheit des menschlichen Geschlechts, hierin

bestand ihre Unschuld, die Gott erhalten, worin er seine Geschöpfe erziehen wollte, die unter seiner Pflege zu der herrlichen Höhe würden aufgewachsen senn, in welcher unser Heiland und den Glauben vergleichungsweise mit dem Berhältniß eines Senstorns zu dem vollkommenen Baume vorstellt. Die Unruhe eines hözsen Gewissens ist derzenigen Bewegung ähnlich, die wir Scham und Furcht nennen. Wir müssen alle Nebenbegriffe hier verlieren und auf die bloße Bewegung der Seele sehen; unsere Worte sind Allegorien der Gedanken oder Vilzber derselben. Unsern Eltern war ihr eigener Leib im Wege, sie wünschten, daß sie sich ihren eigenen Augen entziehen könnten.

1. B. Mose 4. Der Fluch, den Adams Sunde gegen Gott auf die Erde gebracht hatte, wird durch Kains Sunde gegen seinen Bruder verdoppelt. Des ersten Arbeit soll schwer seyn; Gottes Segen will sie gleichwohl mit ihren Früchten belohnen. Des letzteren gewissermaßen vergebens oder doch nicht von der Birfung, die sich der Vater versprechen konnte. Die Erzde sollte ihm ihre Stärke versagen. Je geselzliger die Menschen leben, desto mehr genießen sie von dem Boden, an dem sie gemeinschaftlich arbeiten. Je genauer sie die Pflichten der Befellschaft untereinander erfüllen, desso leichter

wird es ihnen, ihre Bedurfniffe zu befriedigen. Uneinigfeit macht ein fruchtbares Land zur Bufie, arme Einwohner, Flüchtlinge.

1. B. Mofe 5. Das Geschlechts = Regi= fier dieses Ravitels zeigt, wie dauerhaft bas Leben ber erffen Menschen in Bergleichung mit unserem gewesen; es zeigt überdieß, wie alle Dinge, die wir in den Lauf der Ratur und ju ihren Gefeben gablen, unmittelbar von Gott abbangen. Welches Gefet der Ratur ift allgemeiner und gewiffer, als: Mensch, du mußt fterben ? Gelbft diefes Gefet ift von dem Sochffen an dem Benfviele Benochs aufgehoben. Go wie die Menschen ihre Natur oft ihrer Bernunft entgegenseben, und ihre Gewohnheit zu handeln zu einer Nothwendigkeit machen, fo hat man in der Weltweisheit oftere die Ratur ihrem Schöpfer engegenseben wollen und bon midernaturlichen und übernaturlichen Werken geredet. Die viele Bunder hat Gott gethan, mochte man fagen, daß wir nichts fur Natur erkennen follen: und was ift in der Natur, in den gemeinsten naturlichsten Begebenheiten, das nicht ein Bunder fur und ift, ein Bunder im ftrenaften Berftande?

Henoch wandelte mit Gott. Er fah dieses Leben als eine Reife an, als einen Weg, auf dem wir zu unserer Heimath, zur Wohnung Gottes fommen follen. Glücklicher Pilgrim,

der den herrn der Ewigkeit, wo er durch den Glauben einzukehren hoffte, zu seinem Wegweisfer und Führer wählte! Er fand einen Richtzweg, den Gott nur zwenen seiner Lieblinge entsdeckt hat. Ehr. 11, 13.

1. B. Mofe. 9. Bir feben bier ben Stammbater des menschlichen Beschlechts trunfen von dem Gewächse seines eigenen Weinberges, in einem Schlaf, der einen Rausch begleitet, in einem Buftande, beffen ein Wachender fich geschämt haben wurde. Cham fieht die Blobe und alle die Umftande, womit fie begleitet war, mit einer Art von Augenweide, Die man daraus schließen fann, daß er seinen zwen Brudern Nachricht davon giebt, um', wie es scheint, sie an dem Schauspiele Theil nehmen ju laffen. Wie vortrefflich ift in diefer Aufführung Chams das Berderben feiner Rachfommen vorher verfundigt, in denen wir die menschliche Natur in eben dem betrübten, schamvollen Zustande antreffen, im Rausche ihrer Eufte, in einer Fuhllofigfeit der abscheulichsten Laster und gröbsten Abgotteren, worin sie so viele Jahrhunderte gleich eingeschlafenen Trunken. bolden begraben gelegen und noch liegen! Mit was fur gottlicher Beisheit find hingegen in der Aufführung Gems und Japhets die Sitten ihrer Nachkommen geschildert! Weit gefehlt , daß

fie an ben abscheulichen Ausschweifungen, morin die Chamiten besonders ein Beranugen fanben , Theil nehmen , suchen sie vielmehr ben Abscheu und die Schwache der menschlichen Ratur, wie bier an ihrem Bater, mit einem Rleibe ju bedecken. Go wie der trunfene und nachte Moah unter demfelben lag und nur weniger ins Besicht fiel, jo mar es mit ihren Bemubungen um Erkenntnig und Tugend auch beschaffen. Gie waren nicht im Stande, ihre trunfene, schlafende und bloke Ratur in den Stand herzustellen, worin sich der wachende und nuchterne Roah befand, der alsdann mit Gott wandelte. Ein Rleid darauf zu decken, mar alles, was fie thun fonnten, so wie die ersten Eitern feine andern Gulfsmittel, als Reigenblatter , ju finden wußten. In zwen befondern Umffanden wird die Unvollkommenheit und Unhinlanglichkeit ihrer Tugend noch schöner und finulicher ausgedrückt. Gie geben ruch marts. Jefai. 44, 25. Was waren die weifesten Beiden beffer, als Menschen, die ruchwarts gingen? Ihre Gefichter waren abgefehrt, daß fie die Bloke ihres Baters nicht sehen fonnten. Sie hatten feine Erfenntniß von der Große ber Schande, von der Liefe bes Elendes, worein die menschliche Racur verfallen war. Rann ein Blackmore, der feine Enthufiafteren für die Mythologie der Alten mit fo vielem Wis

ber gelehrten Belt aufgebrungen, uns eine Allegorie aufweisen, die solche wichtige, nicht nur wichtige, fondern zugleich prophetische Wahrbeiten, in so einfache, lebhafte und so erstaunend abnliche Bilder eingekleidet bat? wenn wir hiezu die dren Worte Roahs nehmen, in die er benn Erwachen aus seinem Rausche, benm Erblicken des Kleides, womit er fich bedeckt fand , ausbricht; wenn wir die plotliche Berwandlung eines Trunkenen, Kuhllosen, in aller Bloge feiner Schande liegenden Menfchen in einen Engel des Lichtes feben, der über Sahr= bunderte in die Bufunft fiebt, der von einem Segen Gottes mit Entzückung redet, der mit feinem Fluche und Segen das Schickfal der Bolfer enticheidet; welche menschliche Bunge bat jemals mit fo wenig Worten einen folchen Strom von Erkenntniß eingeschlossen, und in eine Begebenheit, die ein fo einfaltiges Unfeben bat. den Sinn so vieler tiefen Geheimnisse gelegt!

1. B. Mofe 11. Wir finden hier eine ungewöhnliche Einigkeit unter den Menschen, eine Einigkeit, die in den bosen Gedanken iheres Herzens ihre Starke erhielt. So wie sie auch ohne Sundflut sich vermuthlich bald wurden aufgerieben haben, und die Sundflut tin dieser Absicht nicht einmal als eine Strafe anzusehen ist, sondern als eine Wohlthat; so wurde die

Berfreuung und das Misverständnis auf eine betrübtere Urt aus diefer Bereinigung, wie ein Sturm auf eine Windfille, erfolgt fenn, als die Gott durch ein Wunder unter ihnen hervorsbrachte.

Mose beschreibt den Eiser Gottes, das Vorhaben der Menschen zu verhindern, mit eben den Worten, womit er die Menschen den ihrigen ausdrücken läßt. Rommt —— laßt uns niedersahren. Dieß ist das Mittel, wozdurch wir dem Himmel näher gekommen sind. Die Herunterlassung Gottes auf die Erde; kein Thurm der Vernunft, dessen Spise bis an den Himmel reicht, und durch dessen Ziegel und Schleim wir uns einen Namen zu machen gesdenken; dessen Fahne der irrenden Menge zum Wahrzeichen dienen soll.

Gott hat sich die Vereinigung der Menschen vorbehalten zu einer einzigen Sprache, zu der einzigen wahren Erkenntniß. Die Ausbreitung des Evangelii ist das Hulfsmittel, unsere Herzen, unsere Sinne und Vernunft zu vereinigen. Die Propheten des alten und neuen Bundes vertrösten uns auf die Zerstörung Babels, und daß die Zerstreuung des menschlichen Geschlechts sowohl ein Ende nehmen wird, als des jüdischen Volkes seine. Die Erhaltung und Regierung der Welt wird ein fortdauerns

des Munder bleiben, bis das Geheimnis Gottes zu Ende fenn wird.

1. B. Mofe 14. Die Buruchhaltung, mie welcher Mose hier des Konigs Melchisedet erwahnt, ohngeachtet ber Wichtigfeit feiner Verfon und des Umtes, das er ihm giebt, zeigt, wie Gott fich eingeschränft, Dofe als einen blogen Geschichtschreiber des judischen Bolfes und feiner Regierung beffelben zu brauchen. Daulus konnte den Bebraern dasjenige fagen, worüber Gott ihrer Schwachheit wegen fich gar nicht durch Mose ihnen erklaren wollte. Ein Jude mußte das Gefet als die einzige mahre Religion, als den einzigen Gottesdienst ansehen : wir durfen aber nicht denfen, daß in Unsehung Gottes diefes Gefet als die einzige Bedingung nothia gewesen, um ihm zu gefallen. Gott batte feine treuen Diener und Berehrer vermutblich fowohl in Japhets als Sems Linie, die Moahs Erfenntniß und Glauben zu erhalten suchten. weil wir bier einen Priefter Diefer Ordnung finben. Es gefiel aber Gott, einen abgottischen Abram zu fich zu rufen, ihn besonderer Gnaben zu wurdigen, feine Rachfommen unter eine besondere Regierung zu nehmen und uns von den Wohlthaten, die er diefem Bolf erwiefen und dem Bezeigen deffelben gegen ihn gu unterrichten; diefes alles um die Welt auf den Meffias porzubereiten.

Ach bediene mich dieses Umfandes insbefondere, um einen rechten Begriff von der Ubficht der gottlichen Offenbarung zu geben. Durch Die Guben follte dieselbe ausgebreitet merden; he mufite ihnen also so interessant als moglich gemacht werden, durch eine genque Beschreibung bes lebenslaufes ihrer Borfahren, die fie fur Die fleinsten Umftande einnehmen follten , durch alle die Bulfsmittel, welche die Reigung eines Rolfes beschäftigen und an fich ziehen tonnen. Es ift also eine gleiche Thorbeit, in Mose eine Geschichte anderer Bolfer, außer in fofern ihre Berbindung mit ben Juden felbige mnentbehrlich macht, als eine gange Entwick-Inna des gottlichen Suftems in einer Offenbarung zu fuchen, die fur Menschen geschehen.

1. B. Mose 27. Man muß mit Bewunberung sehen, wie Gott sich in alle fleine Ilmstånde einläßt, und die Offenbarung seiner Regierung in gemeinen Begebenheiten des menschlichen Lebens den seltenen und außerordentlichen
vorzieht; wie er die Borurtheile, die Irrthumer,
die guten und bösen Neigungen der Menschen
in seiner Gewalt hat, sie zu seinem Nathe lenst,
und denselben, ungeachtet aller menschlichen
Hindernisse, gleichwohl durch sie selbst herrlich
ausführt. Unterdessen wir unwissende arme
Menschen an nichts als an unsere kleinen Lei-

denschaften und Projecte denken, und jenen zu Gefallen diese auszusühren suchen, spielt uns Gott sein eigenes Muster in die Hande, an dem eine unbekannte Hand wie an ihrem eigenen wirkt, und wo ein Fsaak, ungeachtet seines Widerwillens, selbst die Hande aulegen muß. Umsonst, daß er mit einem großen Zittern stark zittert, daß ihn ein heftiger Schauder nach dem andern überfällt... Ich habe ihn gesegen et; ja er soll gesegnet sen!

Wollen wir noch an der göttlichen Regierung zweifeln, da die Schrift alle große Begebenheiten, alle wichtige Umstände gleichgültig ansieht, und Gottes Ausmerksamkeit sich auf die kleinsie Bewegung unserer Seele, auf Jsaaks Liebe zu Wild, auf Esaus Linsengericht, auf Jakobs steinernen Polster erstreckt, und diese Proben seiner Vorschung, die den Meisten gleich Thorheit sind, seiner Offenbarung allein werth schäft?

Das Wort Gottes ift gleich jenem flammenden Schwerdte, das allenthalben fich hinfehrt, oder gleich dem Lichte, das alle Farben in sich halt.

1. B. Mofe 33. Jakob kauft hier ein Stuck Feld, um fein Gezelt aufzuschlagen, im Lande der Verheißung, das ganz feinen Nach-kommen gehören sollte. So kaufte Gott das

judische Bolf als einen Rleck ber gangen Erbe. in der Absicht, alle Bolfer zu überführen, daß fie ihm eben so theuer fenen, ihn eben so nabe angeben follten , als diefes : und wie die Suden ein eben fo großes Recht zu dem gangen gande hatten als Jakob zu diesem Flecke, fo ift das Recht aller Bolfer gegen das Recht diefes einzigen. Ein Rleck Uders um ein Bezelt aufzuschlagen - wie vollkommen stimmt dieses mit bem irdifden Rangan, mit ber Stiftshutte, ja felbit mit dem Tempel Salomons überein. gegen die ewige Herrlichkeit, die aller Welt aufgehen foll und aufgegangen ift! Der Beift der Weiffagung ift das Zeugniß Jesu. (Offenb. 19, 10.) Diese Regel dient der gangen beil. Schrift jum Ecffiein und muß ein Brobierftein aller Ausleger fenn.

III. B. Mo se 3. Mose hat und Gott beschrieben, daß er ruhete nach der Schöpfung. Dier sinden wir ein größeres Geheimniß in den Friedensopfern ausgedrückt. Gott erklärt sie für seine Speise; der süße Geruch derseiben soll seine Speise seyn. Wie in den Brandopfern die Strafe unserer Sünden, die Unreinigkeit unserer Ratur in Vorbildern von Gottes Augen entfernt wurden, so sah er in diesen Friedenspfern das Leben der neuen Kreatur, sein Bild erweckt, wiederhergestellt. Dieß ist die Speise

Bottes, die wir Menschen ihm bringen. Er hatte Wein von seinem Weinstocke verlangt; der Gartsner brachte ihm Weinestig mit Galle vermischt. Diesen trank sein Sohn für ihn am Areuz. Gott weiche Wunder in deiner Erlösung! in deinem Wessen, in deinen Eigenschaften! Die Ratur versschwindet vor deinem Worte. Hier ist das Allsterheitigsie; die ganze Schöpfung ist nur ein Vorhof gegen dasjenige, was wir in diesem Worte schen.

III. B. Mofe 13. Es ist eine bekannte Beobachtung aller Ausschläge, daß, je mehr sie auswärtig erscheinen, desto weniger sind sie gefährlich, weil die Ausbreitung des Giftes die Schärfe desselben schwächt, und je mehr die Oberstäche des Körpers damit bedeckt ist, dessto mehr sind die innern Theile davon erleichtert. War der Aussatz der Jöllner und Sünzder in den Augen unseres Seelenarztes nicht gleichfalls reiner, als der Pharisäer und Schriftzgelehrten ihrer?

III. B. Mose 19, 33. Wir finden der Fremden so oft in der heiligen Schrift gedacht, daß Gott besondere Ursachen gehabt zu haben scheint, den Juden die Pflicht zu empfehlen, sich der Fremden anzunehmen.

Die Bereinigung der Menschen untereinander war ein tief angelegtes Project des Sa-

tans, um feine Berrichaft über fie burch bas naturliche Verderben bequemer, dauerhafter, und feine Oflaveren ichwerer zu machen. Das her feben wir die Gottheit ben feverlichen Ent fcbluß fassen, diefer Absicht zuvorzukommen Wenn gleich eine allgemeine Blindheit die Menschen überzogen hatte, so ware sie doch nicht von aleichem Grade ben allen Bolfern, und aus aleichen Grrthumern zusammengeset gemesen. Gedes Geschlecht baute jest den Grund feines Unfrautes nach feiner Phantafie. Die Menfchen mußten folglich in ihren Urtheilen und Reigungen febr abzuweichen anfangen, aus bem nathelichen Reichthum ihres Bodens, fo fchlecht auch bas Gewächs beffelben an fich war. Go nachtheilig alfo die Zusammenbindung der ausgearteten Menschen fur fie gewesen mare, fo vortheilhaft war ihre Zusammenkungt, nachdem fich ein Unterschied zwischen ihren Gebrauchen. Art zu denken u. f. f. befand. Richts ift fo portheilhaft als die Vergleichung verschiedener Mennungen und Reigungen fur die Bernunft. und nichts der Bernichtung augenscheinlicher Ungereimtheiten und grober Laster forderlicher.

V. B. Mose 4. Was für ein herrliches Rapitel! Jedes Wort, das aus dem Munde Sttes geht, ist eine ganze Schöpfung von Ge, danken und Bewegungen in unserer Seele. Gott will und felbst nahe senn, und kommit in unsere Berzen, nicht nur, wie aus der wüsten und leeren Erde, ein Paradies aus denselben zu machen, sondern das Gezelt des himmels selbst hier aufzuschlagen. D wie sollte uns diez fer Erdenkios heilig senn, auf dem Gott würzdigt seine Hütte aufzuschlagen, weil unser arzmer Geist darunter wohnt!

Gott! wie bin ich wohl im Stande, das alles aufzuschreiben, was mein herz fühlt, was mein herz angiebt! Wenn Johannes als ein Mensch geschrieben hätte, so wurde er niemals aufgehört haben. Er sagte die Wahrheit seines herzens, daß die Bücher zu groß seyn wurden für die ganze Welt.

B. 39. Wie die ganze Dauer der Zeit nichts als ein Heute der Ewigkeit ist! Die ganze Zeit macht einen einzigen Tag in Gottes Haushaltung aus, wo alle Stunden zusammenhängen und in Einen Morgen und Einen Abend eingeschlossen sind. Die Ankunft unseres Heilandes machte den Mittag der Zeit aus. Gott! was ist die Ewigkeit! und was ist der Herr derselben! wie viel Millionen Tage haben dazu gehört, wie viel Millionen Bewegungen hat die Erde gemacht, ehe sie zu derzenigen gekommen, die sie heute macht; und wie viele Millionen werden auf selbige folgen, die du alle gezählt haft, wie die bergangenen gezählt sind? Wie

biefe Emigfeit bon Sagen, Die in ber Welt gewesen find und noch senn sollen, nichts als Bente fur dich find, so ift der beutige Tag eine Emigkeit fur mich, ja der jegige Angenblick eine Ewigfeit fur mich. herr , bein Wort macht und flug, wenn es und auch nicht mehr gelehrt batte, als, Diefe unfere Lage gablen. Bas fur ein Rausch, was fur ein Richts find fie in un= fern Augen, wenn die Bernunft fie gablt! was für ein All, was für eine Ewigfeit, wenn fie ber Glaube gablt! Berr! lebre mich meine Lage gablen, auf daß ich flug werde! Alles ift Weisheit in beiner Ordnung der Ratur, wenn der Geift Deines Wortes den unfrigen aufschließt. Alles iff Laborinth, alles Unordnung, wenn wir felbit feben wollen. Elender als blind, wenn wir bein Wort verachten und es mit den Tauschalasern des Satans ansehen. Unsere Augen haben die Schärfe des Adlers, gewinnen das Licht der Engel, wenn wir in deinem Borte Alles feben. Dich , liebreicher Gott ! himmel und Erde , die Werfe deiner Bande, die Gedanken deines Bergens gegen bende und in benden. Der Chriff allein ist ein Mensch, er allein liebt sich, die feinigen und feine Bater, weil er Gott liebt, der ihn zuvor geliebt hat, da er noch nicht da war. Der Chrift allein ift ein Berr feiner Tage, weil er ein Erbe ber Bufunft ift. Go bangt unfere Zeit mit der Ewigfeit zusammen, daß man

man sie nicht trennen kann, ohne benden das Licht ihres Lebens auszublasen. Ihre Verbindung ist die Seele des menschlichen Lebens, so ungleich sie auch ihrer Natur nach sind, wie die Verbindung der Seele mit dem Leibe das zeitliche Leben ausmacht.

V. B. Mo'se 30, 11. Welche Geheimnif, se unserer Natur sinden wir in Gottes Bort ausgetlart! der ganze Mensch scheint ohne dasselbe nichts als Erde zu seyn, ohne Gestalt, leer, und Finsterniß auf der Fläche der Tiese. Hier ist eine Tiese, die kein menschlicher Versstand absehen kann; eine Tiese, auf der Duntelheit liegt, die unsern Augen nicht einmal erslaubt, die Obersläche recht zu unterscheiden. Wollen wir etwas wissen, so lasset uns den Geist fragen, der über dieser Tiese schwebt, der diese ungestalte, leere, geheimnisvolle Welt in die Schönheit, die Klarheit, die Herrlichkeit verssehen kann, gegen welche die übrige Schöpfung ihren Glanz zu verlieren scheint.

Das Gebot, das uns Gott giebt, ift nicht verborgen, — ift nicht fern von uns; das Urtheil ift dir nahe, Mensch — es ift in deinem Munde, in deinem Herzen — daß du dich nicht entschuldigen kannst mit der Schwierigkeit, es zu thun, oder mit der Frenheit, es zu unterlassen. Dieses Gebot ist dergestalt in dein Weshamann's Schriften I. Ih.

sen verflochten, daß dieses aufhören muß, wenn du jenes Wort in deinem Munde verleugnen oder brechen willst.

V. B. Mose 34, 6. Der Satan bemächtigt sich nicht nur unserer sinnlichen Werfzenge und Rräfte, sondern auch der Bernunft selbst. Das Leben unseres heilandes und die wunderbaren Euren, die er that, waren mehrentheils in der Einlösung oder Wiedererstattung dieses obern und untern Mühlsteins, aus deren Vereinigung die Bewegung und Bedingung unserer Natur und unseres Lebens besieht.

Jos. 1, 18. Hier finden wir ein neues Exempel, wie Gott das zum voraus befiehlt, was der Mensch, wenn er sich selbst überlassen ist, als nothwendig und als seine eigene Pflicht ansicht. Daher ist im Abgrunde unseres Herzens eine Stimme, die uns der Satan selbst nicht hören läßt, die aber Gott hört, und auf die er uns ausmerksam zu machen sucht. Wenn wir zur Selbsterkenntniß gelangen, wenn wir von ungefähr uns selbst in unserer wahren Gestalt zu Gesicht bekommen; wie wünschen, wie singstigen wir uns, wie fühlen wir die Nothwendigkeit von all dem, was Gott ohne unser Wissen, ohne daß wir Antheil daran genommen und darnach gefragt hätten, sich nicht

ernuidet bat uns borguhalten, uns angubieten. und zur Unnehmung beffelben aufzumuntern ja einzuschrecken! Bir boren alsdann das Blut des Berfohners fchreven; wir fublen es, daß ber Grund unferes Bergens mit dem Blute befprengt ift, das gur Beriobnung der gangen Belt vergoffen worden. Alle Bunder der beiligen Schrift geschehen in unserer Geele. Gro. Ber Gott! unfere verderbte Ratur, in welcher du himmel und Erde haft vereinigen und gugleich erschaffen wollen, ift dem Chaos nur gar ju abnlich, feiner Ungeftalt, feiner Leere und Dunkelheit nach, welche die Tiefe vor unferen Augen bedeckt, welche bir allein befannt ift. Mache diefe mufte Erde durch den Beift Deines Mundes, durch dein Bort, ju einem guten, ju einem fruchtbaren gande, ju einem Garten beiner Sand!

Nichter 6. Wir lesen so oft: die Jeraeliten schrieen, Mose schrie, die Erde schrent.
So wenig Gott Ohren bedarf, um zu hören,
so wenig bedarf er einer Stimme, die er hören soll. Seine Allgegenwart, seine Allwissenheit sind sein Ohr und sein Auge; seine
Barmherzigkeit und Weisheit giebt der ganzen
Schöpfung eine Stimme; das heißt, jeder hat
sein Maß, das er füllen nuß. Gott hört uyser Schreyen, wenn der Schlaf oder Rausch

ber Sunde uns an nichts weniger, als an uns felbst, denfen lagt; besto mehr denft er dann an und. Er weiß die Roth, in der wir alse dann find ; diese unsere Roth ift das Geschrei, das er hort. Wie unglucklich murben felbft die Raben fenn, wenn Gott mit der Schopfung ibres Kutters fo lange warten wollte, bis fie buns gerte und fie ibn darum anzurufen anfingen! Richts wurde fo alt werden auf der Welt, um eine Stimme brauchen ju fonnen. Wir wurben verbungern, ebe unfere Bunge laffen lernte. Wie eine Mutter das Geschrei ihres Rinbes ohne Sprache versteht, fo Gott unfern hunger und Durft, unfere Blofe und Unreinigkeit; und er hat für alles gesorgt, noch ehe wir etwas von diesen Bedurfniffen wußten, noch ehe wir ihm ein gut Wort barüber gegonnt hatten, ja ohne daß ihm die meiften Menschen dafür banken, und fein Geschrei boren, mit dem er uns feinen himmel anbietet.

Ruth 1. Gott hat mit einer bewundernst wurdigen Beisheit eine harmonie, ein so aufferordentliches Band und Scheidewand zugleich zwischen den Kräften des Leibes und der Seesle, zwischen den Gewässern oben und unten einzeführt, daß sie sich einander ersehen, gegen einander dienstfertig sind, und in ihrer Entfernung einen zusammenhang sinden. Gott hat

unserem' Leibe bas Gefühl bes hungers gegeben, daß wir eben eine folche Rothwendigfeit in unferem Beine vorausfeten follen. Ja vielleicht macht der hunger, der Rummer, die Durre, worin unfer Geift lebt, den Leib fo schwach, fo gierig. Mofe, unfer Beiland, und feine Rachfolger erfuhren mit ihren Sinnen die Rahrung, die wir in der Vollbringung des gottlichen Wortes fühlen follen; wie ein wahrer Chrift das Wort Gottes, je långer, je mehr er es liest, von allen Buchern durch ein Bunderwerf uns terschieden findet, den Geift des Wortes in feinem Bergen schmelzen, und wie durch einen Than des himmels die Durre deffelben erfrischt fühlt, wie er es lebendig, kräftig, schärfer denn fein zwenschneidig Schwerdt, an fich pruft, das durchdringt bis jur Scheidung der Seele und des Geiftes, der Gebeine und des Marfes in denfelben.

1. B. Sam. 9. Wie hat sich Gott der Bater gedemuthigt, da er einen Erdenkloß nicht nur bildete, sondern auch durch seinen Othem beseelte! Wie hat sich Gott der Sohn gedemuthigt! Er wurde ein Mensch, der geringste unter den Menschen; er nahm Knechtsgestalt ans er wurde für uns zur Sünde gemacht. Wie hat sich Gott der heilige Geist erniedrigt, da er ein Eeschichtschreiber der kleinsten, der ver-

åchtlichsten Begebenheiten auf der Erde gewor, den ist, um dem Menschen in seiner eigenen Sprache, in seinen eigenen Geschäften, in seinen eigenen Begen die Rathschlusse, die Geheimnisse und die Bege der Gottheit zu offenbaren!

Stellet euch das Beheimnis vor, wodurch ihr euch einem Bolfe wolltet verständlich machen, das taub und blind geboren mare, oder deffen Augen und Ohren durch Zauberen verschlossen waren. Rur Gott murde ju einem folchen Bolfe reden fonnen ; nur derjenige , der Augen und Ohren geschaffen hatte, und ber mit feinem ginger alle Macht ber Zauberer Meanptens gu Schanden machte, wurde fich einem folchen Bolfe entdecken fonnen. Die Ratur ift berrlich; wer kann fie übersehen? wer verfieht ihre Spra-. che? Gie ift fumm, fie ift leblos fur ben na turlichen Menfchen. Die Schrift, Gottes Bort, ift herrlicher, ift vollkommener, ift die Umme, die uns die erfte Speise giebt, und uns fark macht, allmählich auf unfern eigenen Sufen gu geben.

Der heilige Geist erzählt uns in der Begebenheit einer Moabitin die Geschichte der menschlichen Seele; in dem Nath und Trost, in der Bartlichkeit, in der verborgenen Führung ihrer Schwiegermutter seine eigene Leitung der Menschen. So sehen wir in der Geschichte Sauls eben dasselbe unter einem neuen Lichte, in einem neuen Rleide. So ist die Natur; Gott laßt seine Gute die Menschen schmecken in tausend Gestalten, in tausend Verwandlungen, die nichts als Schafen seiner Gute sind, die durch die ganze Schöpfung als Grund ihres Daseuns, ihres Segens stießt. Lasset uns die ganze Schrift als einen Baum ansehen, der voller Früchte, und in jeder einzelnen Frucht ein Same, ein reicher Same eingeschlossen ist, in dem gleichfalls der Baum selbst und die Früchte desselben liegen. Dieß ist der Baum des Lebens, dessen Blätzter die Völler heilen, und dessen Früchte die Seligen ernähren sollen.

1. B. Sam. 21. Der heilige Geist ist ein Geschichtschreiber menschlich thorichter, ja fündlicher Handlungen geworden. Er hat die Lügen eines Abraham, die Blutschande Lots, die Verstellungen eines Mannes nach dem Herzen Gottes, erzählt. Gott, deine Weisheit hat die Thorheit der Menschen, die Sünde der Menschen, durch einen Rath, den keine Vernunft genug bewundern und verehren kann, zu unserem Zuchtmeister auf Christum, zu unserem Ruhme in Christo gemacht. Gott! wie hat der Stolz in das menschliche Herz kommen könznen! die ganze Schrift ist in einer Art geschriezben, worin du dich selbst hast demuthigen wollen, um uns die Demuth zu lehren; um den

Stolz bes Philisters zu Schanden zu machen, der deine Wunder, unter dem Griffel, mit dem du sie an die Pforte vor den Augen himmels und der Erde schreibst, für die Schrift eines Wahnwißigen ansieht; daß die Schne der Schlange um die Weisheit kommen, den gefegneten Weibes Samen zu binden, weil sie ihn gleichfalls für verrückt ansehen; daß dein Apostel öffentlich der Kaseren beschuldigt werden mußte; warum? weil dein Geist durch ihn Worte der Wahrheit und Rüchternheit sprach.

- 1. B. Sam. 26, 3. David sieht, und schieft gleichwohl Kundschafter aus, um dadurch zu erfahren, was er sieht. Ift nicht allenthalben der Geist Gottes, der die Hohen unserer Vernunft niederreißt, um uns ein himmlisches Gesicht dafür mitzutheilen; der unsere Vernunft zu verwirren scheint, indem er sein Licht in ihr scheinen läßt, und die Finsterniß absondert?
- 1. B. d. Ko'n. 3. Alle Werke Gottes sind Zeichen und Ausdrucke seiner Eigenschaften; und so, scheint es, ist die ganze körperliche Natur ein Ausdruck, ein Gleichnis der Geisterwelt. Alle endliche Geschöpfe sind nur im Stande, die Wahrheit und das Wesen der Dinge in Gleichnissen zu sehen.

- 1. 3. b. Ron. 8. Berliert fich nicht alle Bracht, alle Aufmerksamkeit auf Die Banfunft und ben Reichthum des Ronigs, wonn wir Salomon vor dem Altare des herrn fiebend und feine Urme gen himmel ausgebreitet feben? Der Geift des Gebetes quillt aus feinem Bergen , er fullt feinen Mund , wie der Rauch ben Tempel gefüllt hatte. Wir haben nicht nothia, und wir find nicht vermogend, wie Salomon zu bauen : unfer Saus ift schon fertig, bon dem diefes nur ein Schatten war, ja unfer Berg ift Gott angenehmer, als diefer Tempel. Bir tonnen alle wie Salomon beten. Das Gebet unfers Ronigs und Sobenpriefters macht alle unfere Geufger, fo gebrochen, so verstummeit, so furz fie find, eben fo voll, so reich, so fraftig.
- I. B. d. Kon. 29. Der Gott, der ben Sturm, das Erdbeben, das Feuer zu seinen Boten hat, wählt eine stille, leise Stimme zum Zeichen seiner Gegenwart. Diese Stimme hort ein Elias, der den Sturm; das Erdbeben und das Feuer gesehen und gefühlt hatte unbewegt, diese Stimme hort ein Elias, und verhüllt sein Gesicht im Mantel. Dieß ist die stille, leise Stimme, die wir mit Zittern in Gottes Bort und in unserem herzen hören.

- 1. B. b. Chron. II, 32. Der Berffand ber Zeiten giebt uns den Berffand unferer Offichten. Der herr ber Zeit fennt felbige allein : er fann und also allein fagen, bon was fur Wichtigfeit der Augenblick ift, den er uns schenk. te. Der gegenwärtige Augenblick ift nur ein todter Rumpf, dem der Ropf und die Ruße feblen; er bleibt immer auf ber Stelle, worauf er liegt. Das Bergangene muß uns offenbaret werden und das Zufunftige gleichfalls. In Unfehung des erften fonnen und unfere Rebengeschopfe etwas belfen; das lette ift uns ganglich perfaat; felbft der Othem der folgenden Stunde ift fein eigener Berr, wenigstens banat er von ber vorigen so wenig ab, als er seinem Rachbar und Rachfolger gebieten fann. Jeder Augenblick der Zeit ift vollkommen rund; daß eine Schnur aus demfelben wird, rubrt von dem Kaden ber, den die Vorfehung durch denfelben gezogen, und der ihm eine genaue Berbindung giebt, welche unfer schwaches Auge uns nicht beobachten laßt. Diefer Kaden macht ben Bufammenhang ber Augenblicke und Theile ber Zeit fo fest und unaufloslich, daß alles aus einem Stucke beffeht.
- 1. B. b. Chron. 23, 5. Der Geift Gottes hat fich Menschen, und durch Menschen, geoffenbart. Mit den Bertzeugen die

ich gemacht habe. Er ist der Geist, der und lehrt, Gett im Geiste und in der Wahr- heit anrusen; der unsern Mund zum Lobe Gotztes zubereitet; der die Harse Davids stimmte. Er läst es uns merken, daß er es ist, der Gott, der die Stimme des Thons, der Erde und Asche so angenehm, so wohlltingend, als das Jauchzen des Cherubs und Seraphs macht. Gott! wie gnädig bist du! Bloß unsertwegen scheinst du Gott zu seyn! wie groß ist unsere Undankbarzseit, wenn wir dieses nicht erkennen und dir allein leben und sterben!

2. 11. Wie der Geift Gottes die fleinften Ordnungen, die fie in feinem Dienfte gemacht baben, aufzeichnungswerth findet, und die fleinften Umftande anmerkt! Es ift eben Diefes Die Art, wie er in unsern Seelen wirft. Wer den Geift Gottes in fich fühlt, wird ihn gewiß auch in der Schrift fuhlen. Wie er die kleinsten Umftande, die uns begegnen, anzuwenden weiß, um den Menschen zu erbauen, aufzurichten, ju erfreuen, ju troffen, ju warnen und ihm zuzureden! Go mabr ift es, daß feine Abficht gewesen, feinen andern, als Glaubigen, als mabren Christen, durch sein Wort zu gefallen. Der Unglaubige geht ihn nichts an; er mag fo einfaltig oder so gelehrt fenn als er will , er ift verfiegelt fur ihn ; ber Glaubige allein ift fein Bertrauter; er laßt fich schmecken von dem einfaltigsten und dem tieffinnigsten Verstande mit gleicher Wollust, mit gleichem Maße, mit gleichem Reichethum himmlischer Wahrheit und übernatürlischer Gnade,

- 1. B. b. Chron. 26. Der gange Gottes-Dienst der judischen Rirche, die Dufer, die Lieder, ber Tempel, die Barfen, alles war prophetisch; alles waren Sinnbilder von dem Dienfte Gottes, ben wir Chriffen mit unseren Gedanten, Morten, Sandlungen, mit unferem gangen Leibe, mit jebem Gliede beffelben, mit jedem Berfzeuge unfere Berufes, unferes Bergnugens, unferes Wandels und unferer Undacht durch den Glauben an feinen Gohn, bezeugen wurden. Unfer ganges Leben, aller Gottesdienft eines Chriften, alle feine Sandlungen find prophetisch, find Prophezenungen bon dem himmlischen Dienste. ben wir Gott vor feinem Throne, mitten unter feinen Engeln, und dem gamme Gottes, mitten unter feinen Beugen und Brudern, bringen werden. Go waren der Mantel des Propheten, fo ber Stab feiner Diener Bunderthater.
- 2. B. d. Chron. 21. Wie der Gottlose alle feine Unterthanen und Bundsgenoffen gegen fich aufstehen fieht, die ihn seinen Ungehorsam durch ihmen eigenen fühlen lassen! Unfere Ber-

nunft, unfere Begierden, unfere Bedürfniffe, Die Zeit, das Leben felbft, alles fieht gegen uns auf. Wie entgegengesetht ift der Friede des Chriffen mit Gott und fich felbft!

Ebra 4. Die Feinbschaft des Schlangensaunens gegen den gesegneten Weibessamen lauft durch die ganze heilige Schrift, die eine Erflärung der ersten Prophezenung und eine fortdauernde Benätigung derselben bis zur Zeit der Erfüllung enthält. Die Feinde Juda's und Benjamin's fangen mit glatten Worten an, und wollen den Schnen der Verpflanzung einbilden, sie suchten ein en Gott mit ihnen, sie thäten und opferten ihm wie jene.

Esra 7. Unfer Ausgang, der Anfang, den wir in unferem Bernfe machen, und die Bollendung desselben, die Heimfunft nach verzrichtetem Tagwerke, hangen alle von der guten Hand unferes Gottes über uns ab. Wir mussen überführt seyn, daß der Mezgierer der ganzen Welt unser Gott ist; wir mussen durch den Glauben den Antheil an seiner Gegenwart und Gnade fühlen. Wir mussen aber auch zugleich unsere Schrifte und Wezge so thun, daß der Schatte der göttlichen Hand über uns ein Wegweiser und der Wolfe gleich ist, die Israel in der Wusse führte; wir mus-

fen uns immer besteißigen, unter derfelben, niemals neben derselben, weder zur Rechten noch zur Linken zu wandeln. Wie jene Morgenlander den Stern über dem Hause sahen, so müsfen wir beständig Gottes Hand über unserem Haupte zu sehen trachten. Wodurch war aber die Hand Gottes, seines Gottes über Esra? weil das Geset Gottes niemals aus der Hand Esra war, und das Geset Gottes die Weisheit Gottes ift.

Esra 9. Die vornehmsten Gaben des heistigen Geistes leuchten in Esra hervor; vornehmslich der Geist des Gebetes, das ihm so natürlich in allen seinen Geschäften muß gewessen sen, daß er mitten in der Aufsetzung der Geschichte, nach der Mittheilung der königlichen Urfunde und Vollmacht, in ein Gebet aussbricht. In diesem Kapitel sinden wir ein längeres, und alle Stärke der Buße, der Furcht, der Andacht ausgegossen. Die zweite Gabe des guten Geistes in Esra ist der Gesch mack Gotztes, der herzliche Eiser, das Gefühl des göttzlichen Wortes, davon sein ganzes Wesen scheint durchdrungen zu sehn.

Siob 1, 21. Welche Gleichgultigfeit gegen alle Guter der Erde, worauf Satan feis, ne Macht baut, und worin alle seine Zauberfunste über die bidden Sterblichen bestehen! Wie fark war hiods Vernunft, einen bloßen Minf ber Ratur zu einem fo farfen Ragel bes Glaubens zu gebrauchen! Rackend fam ich aus bem Leibe meiner Mutter, und nachend foll ich wieder dabin guruckgeben. Diefe Bloge, in der ich auf die Welt fam, machte Gott mitleidig, mir mehr, unendlich mehr zu geben, als ich nothig hatte; er fest mich jest wieder in eben die Blobe und lagt mich in diefelbe wieder zurückgeben; er hat mir gegeben, und bat also ein Recht zu nehmen ; ja vielleicht braucht er biefes Recht bloß, um mir einen großeren Reichthum, von dem ich nichts weiß, ju geben, in einem Zustande, der mir jest so fremd ift, als mir dieje Erde war im Echofe meiner Mutter. Er wird fich offenbaren, wie er bise ber nich gegen mich geoffenbaret bat.

Hiob 3, 14—19. Was macht das loos bes menschlichen Lebens so betrübt, und was sind die Sorgen, welche Hiob in demselben gestunden hat? Rönige und Rathgeber der Erde, die wüste Plate bauen für sich selbst — Fürsten, die Gold haben und ihre Häuser mit Silber füllen — unzeitige Früchte, denen nicht Zeit gelassen wird, das zu senn, was sie senn sollen — Rinder, welche das Licht nicht zu sehen bekommen — Bösewichter, die niemals ruhig sind — Müde, die feine Kräfte bekommen könznen — Gefangene, die nichts als die Stimz

me des Unterdrückers hören — Große und Rleine, Herren und Anechte, die einander zur Strafe sind. Wie hiob in dem Lobe des Grabes die Mühfeligkeit des Lebens ausdrückt, so sehen wir diese auch in dem Fluche seiner Geburt — Dunkelheit, wo wir Licht haben sollten. Das Licht, das auf alles, was Gott erschaffen hat, zurückfällt, scheint in dem Menschen ausgelöscht zu senn. Alle diesenigen Dinge, die einen Tag schrecklich und eine Nacht fürchterlich machen können, sind im menschlichen Leben vereinigt.

Die Vernunft entdeckt uns nicht mehr als was hiob fah — das Unglück unserer Geburt — den Vorzug des Grabes — und die Unnühlichkeit und Unhinlänglichkeit des menschelichen Lebens, weil wir keine Einsichten haben, und Leidenschaften und Triebe in uns fühlen, deren Absicht uns unbekannt ist.

Siob 4. Satan gebraucht die Freunde hiob's zu einem Versuche, die menschliche Natur zu erniedrigen, das Verderben zu vergrössern, das er selbst in sie gepflanzt hat, die Gerechtigfeit und heiligfeit Gottes als seine einzigen Eigenschaften uns einzudrücken, uns durch parthepische Erfenntnis und Einsicht, durch einzelne und verstämmelte Wahrheiten, durch abgesonderte und aus dem Zusammenhange der göttlichen Weisheit und haushaltung geriffene Gründe

Gründe niederzuschlagen, zu verwirren und in Verzweiflung zu bringen. So entschuldigt er sich in Adam: "Das Weib, das du mir gabst;" so demuthigte er Cain: "meine Gunbe ist größer, denn deine Vergebung."

Die Reden der Freunde hiobs belehren uns, wie unhinlänglich ein Glaube oder eine Erkenntniß des göttlichen Namens, die sich auf seine allgemeinen Eigenschaften grundet, ist; ja wie wir selbige durch eine unrechte Anwendung auf einzelne Fälle sogar mißbrauchen, und, anstatt Gottes Weisheit und Heiligkeit zu rechtsertigen, selbige verleugnen können; wie Gott ein menschlich Mitleiden mit den Schwachteiten und Leiden unseres Rächsten ein angenehmerer Dienst, als eine Nettung seiner Wege, ist.

Hiob konnte seine Plagen unmöglich als Gottes Willen ansehen; er war nicht im Stande ju zweiseln, Gott habe sich die Aufrichtige keit und Unschuld seines Herzens gefallen lassen. Er wünschte nichts, als mit Gott selbst hierüber sich besprechen zu können. Gott ershörte diesen Bunsch, und in ihm den Bunsch des ganzen menschlichen Geschlechts.

Wir finden also in diesem Buche den Geift ber übrigen Bucher der heiligen Schrift: den Geift der fich allenthalben durch fich selbst auf. flart, und fein Zeugniß von der Erlofung durch

Chriffum überall jum Biele feiner gottlichen Df-fenbarung fest.

Pfalm 3, 3. Du bist der Aufrichter meines Hauptes. Gott muß uns allein die gerade, aufgerichtete Stellung geben, die uns Menschen unterscheidet. Die Niedergeschlagensheit unseres Geistes ist Gott allein im Stande zu heben. Der Aufrichter des Hauptes ist der Erloser.

Pfalm 4, 4. Was ift die Stimme unseres eigenen herzens, die wir das Gewissen, oder das Lispeln der Vernunft, oder unsern Schußengel nennen? Uch! mehr als unser herz und als ein Engel! Der Geist Gottes verkleidet sich in unsere eigene Stimme, das wir seinen Zuspruch, seinen Rath, seine Weisheit aus unserem eigenen, steinigen herzen hervorguellen sehen.

Spruch w. 3. Wenn hiob und bie Natur aufschließt, und Gott und in diesem Buche lehrt, wie wir die Werke seiner Schöpfung in einem widerscheinenden Lichte betrachten sollen, so finden wir im Salomo einen Schlüssel zu dem, was man die große Welt nennt. — Wie treu sinden wir die Neigungen des Verzührers in dem Bilde einer Hure ausgedrückt,

bas Salomo hier schildert! Dieß ift die große Zauberfunst der Buhlerinnen, gleich den seiz denen Stoffen alle Karben zu spielen, und das Auge durch den Irrthum, worin man es unz terhält, zu vergnügen, damit wir uns nicht bessinnen können, weil eine beständige Zerstreuung uns alle Ausmerksamkeit auf uns selbst und alz se übrige Dinge entzieht.

Spruch w. 6. Die Schrift fann mit uns Menschen nicht anders reden als in Gleichnisfen , weil alle untere Erkenntnif finnlich , figurlich ift, und die Bernunft die Bilder der aufferlichen Dinge allenthalben zu Zeichen abfiracter, geiftiger und boberer Begriffe macht. Auffer diefer Betrachtung feben wir, daß es Gott gefallen bat, feinen Rath mit uns Menschen ju verbergen, uns fo viel zu entdecken, als zu unserer Rettung nothig ift und zu unserem Trofte; dieses aber auf eine Urt, welche die Rlugen der Welt, die Berren derfelben bintergeben follte. Daher hat Gott nichtswurdige, verachtliche, ja Undinge, wie der Apostel fagt, zu Werkzeugen feines geheimern Rathes und verborgenen Willens gemacht. Er bediente fich eben derfelben Schlingen, welche ber Satan den Menschen gelegt hatte, um ihn selbst zu fangen.

Ich wiederhole mir selbst diese Betrachtung so oft, weil sie mir ein Hauptschlüssel gewesen ist, Geist, Hoheit und Geheimnis, Wahrheit und Gnade da zu sinden, wo der natürliche Mensch nichts als eine poetische Figur, Tropen oder Idiotismen der Grundsprache, der Zeiten des Volks, kleine Wirthschaftsregeln und Sittensprüche sindet. So bleibt man in der Offenbarung, die Gott dem Hiob geschehen ließ, ben den physischen Seltenheiten siehen, ben den Thieren, ben dem Leviathan, ben der Ameise, austat auf den Kern dieser Schale zu sehen; auf die Beziehung dieser sichtbaren Werke Gotztes auf unsichtbare und geistliche.

Spruchw. 9, 17. Gott hat unfern Seelen einen Hunger nach Erkenntniß, ein Verlangen zu wissen, eine Unruhe, wenn wir uns an einem dunkeln Orte besinden — er hat unfern Seelen einen Ourst der Begierden gegeben, die sechzen, die schreven nach einem Gute, das wir so wenig zu nennen wissen, als der Hirsch das frische Wasser, das wir aber erkennen und in uns schlucken, sobald wir es antressen. So wie wir für unsern zeitlichen Hunger und Durst einen reichen Borrath der Natur sinden, die für jeden Geschmack gesorgt hat; so hat Gott gleichfalls Wahrheit und Gnade zur Rahrung und Stärkung unserer Seele

zubereitet. Das gönnt uns der Satan nicht; er hat unzählige Erfindungen gemacht, Moden und Borurtheile aufgebracht, um sein gestohles nes Wasser, als ein süßes Linderungsmittel aller menschlichen Begierden, und sein heimzliches Brod, als ein angenehmes Mittel gegen den Hunger zu empfehlen. Wir sehen, wie unser Seelenseind unseren Begierden, die uns Gott gegeben, und die also aus seiner Hand und mit seiner Kost allein gesättigt werden können, kümmerliche, abgeschmackte, ja giftige Hulfsmittel als Nahrung vorsetzt.

Spruchw. 10, 19. In ber Menge ber Worte fehlt es nicht an Gunde; derjenige aber, ber seine Bunge guruckbalt, ber ift weise. Wie unerschöpflich find die Beweise biefer Bahrheit! Der Reiche fucht in ber Menge feiner Guter ben Mangel des Beizes umfonft zu fattigen; die Erde macht feine Geele reich; fie macht fie immer armer, immer durftiger. Daber ift der reichste Geift der armfte, der unglücklichste, der geizigste. Worte find ben Ochaben der Erde gleich ; fie find die Scheidemunge ber Weißbeit, deren Menge und beschwerlich, unbrauchbar, eitel wird. Alle Bedürfniffe des menfch= lichen Lebens und der menschlichen Ratur find fich einander abnlich; fie find Rundschafter, die und ein entfernteres gand entbecken follen. Der

hunger ift und nicht bekwegen gegeben, daß wir nichts als effen follen ; die Segam und Biofe nicht, daß wir une nichts als Rleider anschaffen folten : die Zunge nicht, daß wir nichts als reden follen : der Leib micht, daß wir nichts als fur das tagliche Brod mit demfelben arbeiten, oder ben Dugiagang deffelben pflegen follen. Gott hat uns fo viele Bedurfniffe gegeben, er hat sie so untergeordnet, daß uns die blo-Be Ratur den Werth Derfelben, Die Ordnung, in der wir sie befriedigen follen, lebren fonnte. Deffen ungegehtet hat Gewohnheit, Mode, Thorbeit und die Gunde in allen mbalichen Gestalten diese Ordnung aufgehoben. Go hat der Satan und mit Worten anftatt Wahrheit abzuspeisen gewußt. Wie lange bat er den Bauch der Bernunft mit diesem Winde aufgeblasen! Die christliche Religion gaumt daber unfere Bunge, die Schwaßhaftigfeit der Sunde in uns, fo farf ein , indem fie uns entdeckt , wie Gott . jedes unnüße Wort richten wird. In welchen Gesellschaften wird am meisten gesundigt, als, wo es eine Schande ift, still zu schweigen, und fur Wohlstand gehalten wird, fur Runft ju leben , Nichts ju reden. Bie find die Sitten durch diese Frenheit des Umganges verdor= ben worden! Wie find die Sprachen schwer gemacht worden, um uns mit einer unnüben und eiteln Beschäftigung von dem Rothigen und Rußlichen abzuhalten! Welche Schriften muffen am meiften auf die Wahl und den Reichthum der Sprache bedacht fenn? Die leersten, die abgeschmackteffen, die fundlichsten. Daber gebort es mit zu der Gute eines vorzüglichen Werfes, alles unnüte fo viel als moalich abzuschneiden. Die Gedanken in den wenigsten Worten, und die ftartiten in ben einfaltigften zu fagen. Das ber ift die Rurge ein Charafter eines Genies, felbft unter menschlichen Berborbringungen, und alle Menge, aller Ueberfink eine gelehrte Gunde. Ift die Gunde nicht feibft die Mutter der Sprachen gewesen, wie die Rleidung eine Wirfung unferer Blofe? Burbe ber Geift Gottes felbit fo vicle Bucher nothig gehabt, fich fo oft wiederholt, eine folche Wolfe von Zeugniffen und Zeugen gebraucht haben, wenn dieß nicht felbit unfere Gunde, die Große unferes Un. glaubens, unentbehrlich gemacht hatte?

Prediger 1, 13. Alle menschliche Weisheit arbeitet, und hat Sorge und Verdruß zum Lohne; je weiter die Vernunft sieht, desto gröfer ist das Labyrinth, in dem sie sich verliert. Alles ist eitel und qualt den Geist, anstatt ihn zu beruhigen und zu befriedigen. Es geht der Vernunft wie den Augen mit einem Vergrößerungsglase, wo die zarteste Haut eckel, das schmackhafteste Gericht zu einem Hausen Würmer, und das feinste Werk ber Kunst zu einer Pfuscher Arbeit wird. Bir sehen die Unsmöglichkeit, allen Ungleichheiten in der menschlichen Gesellschaft abzuhelsen, und wir sehen eine überwiegende Anzahl von Mängein und Gebrechen in derselben; ja die Blödigkeit unserer Sinne und Verstandeskräfte läst uns Fehler in Schönheiten sinden, indem wir alles nur stückweise betrachten.

Prediger 2, 10. Hier finden wir eine Spur der göttlichen Gute, ungeachtet der Eitelfeit aller Wolluste und des bittern Nachgeschmacks, den sie zurücklassen, die ungeachtet der Eitelfeit aller unserer Werke, doch in der Arbeit, in der Beschäftigung, und besonders in nüglichen Beschäftigungen, die in die Augenfallen, und unsern und Anderer Beysall erhalten, eine Art von Freude, ein Gewürz von Lust gelegt hat, die uns mehr vergnügt als die Arbeit selbst, weil wir öfters dasjenige nicht achten, was uns so angenehm war, als wir es unter Händen hatten, hervorzubringen.

Prediger 2, 26. Alle die Eitelfeit, alle die Arbeit, alle die Bemühungen der Mensichen um Weischeit, um Gluck, um Ruhe, die in so verschiedenen Wegen die Menschen nach dem Grabe führen, wo all der Unterschied, den sie sich auf der Erde zu geben suchen, aufhört,

sind nicht dem Frommen von Gott zugedacht; sondern sie sind ein Fluch, den die Sunde dem Menschen aufgelegt hat, den aber Gott zum Segen für die Seinigen machen will. Denn diese emsigen, diese unruhigen Geschöpfe sammeln und häusen für diejenigen, die in Gottes Augen gut sind; und diese sollen etwas, das der Sünder sucht und nicht sindet, um das er arbeitet und das er nicht genießen fann, umsonst durch des Sünders Arbeit empfangen: Weisheit, Ersenntniß, Freude.

Was ist das göttliche Wort, und woher ist die Weisheit, Erfenntniß, Freude, die in demselben liegt, genommen? Jst sie nicht Hoenig, der in einem erschlagenen Thiere von Bienen angebaut ist? Was sind die Geschichten, die sie und liefert, als Benspiele von der Sunder Arbeit, von der Eitelkeit und Thorheit, wosrein die Menschen verfallen sind?

Prediger 3. Wir finden hier eine Reiste widersprechender Dinge und Handlungen, welche in dem menschlichen Leben vorkommen, die unmöglich zugleich bestehen können, und dasher ihre besondere und verschiedene Zeit erfordern. Für jedes ist derjenige Augenblick bestimmt, welscher der geschickteste und beste für dasselbe ist.

Die Schönheit der Dinge besteht in diefem Angenblicke ihrer Reife, den Gott abwartet. Wer die Bluthe der Kirschen fur die Früchte kossen wollte, wurde ein schlechtes Urtheil darüber fällen; wer den kuhlen Schatten der Bäume nach der Witterung des Winters und nach ihrer Gestalt in dieser Jahreszeit bewirtheilen wollte, wurde sehr blind urtheilen; und diese Schlusse machen wir gleichwohl über Sottes Regierung und über die Absichten derzselben.

Refaja 30, 23. Die fette Beibe ber Beerden, das schmachafte Futter der Ochsen ... So hangt das Gluck der Thiere von unfern Tugenden und Laffern ab. Diese preffen der Ereatur Seufzer aus; jene erzeigen ihnen Wohlthaten. Denken wir Menschen an die Dienste, die uns die unvernünftigen Beschopfe, vermoge der weifen Ordnung der Natur, erweifen? Migbrauchen wir nicht unsere herrschaft über Diefelben? In Sparta ftrafte man Die Graufamfeit eines Rindes gegen einen Bogel. Unfere Ueppiakeit und angeborne Bosheit verderbt Die Sitten der hauslichen und gahmen Thiere; unsertwegen mußten fie ihren Infinct verlieren, Unarten annehmen, die ihnen nicht natürlich find. - Erfennet, Menschen, mit den Bauberern Megnytens, auch in dem verächtlichften Gewurm den Kinger Gottes. Derachtet nicht diefe unmundigen Sittenlehrer, beren Gaufeltugenden ench beschämen, deren Handlungen asopische Spiegel eurer Leidenschaften, Sinnbilder der Natur sind, die euch spielend unterrichten.

Ferem. 38, 11. Wir liegen alle in einem fo funipfigen Gefängniß, wie Jeremias. Alte Lumpen dienten ihn herauszuziehen; diesen sollte er seine Nettung zu danken haben. Nicht das Antehen derfelben, sondern die Dienste, die sie ihm thaten und der Gebrauch, den er davon machte, erlösten ihn aus der Gefahr des Lebens.

Ezechiel 29, 14. Wer erstaunt nicht, wenn die größten Völker der Erde in ihren Kriezgen und Eroberungen, in ihren Siegen und Verwüstungen, zu nichts als Propheten unsichtbarer Dinge, zu einem Puppenspiele der göttelichen Vorsehung gedient haben, um sich den Glaubigen durch diese Zeichen zu offenbaren! Wir müssen die ganze Erde bloß als eine Himmelstugel der Sternseher betrachten, und die ganze Geschichte derseiben als eine Landfarte, oder als einen marhematischen Riß zu einer Ausgabe der höhern Meß und Bewegungskunst.

Nahum. Rachft dem Reichthume Gottes in der Ratur, der aus Richts entstand,

ift feine größere Schöpfung als biefe ber menfchlichen Begriffe und Empfindungen zu bimmlifchen und gottlichen Geheimniffen; Diefe Allmacht der menschlichen Sprache ju den Bebanken der Cherubim und Geraphim. Wie schwellen, wie glüben, wie rauschen die finnlichen Eindrücke zum Gefühl und Augenschein bes Glaubens und des Geiftes! Rede einzelne Traube des gottlichen Wortes ift eine gange Weinerndte fur einen Chriften. Alle Wunder find tagliche Begebenheiten, flundliche Erfahrungen des lebens in Gott. Es ift einem Chriften so unmöglich, an Gottes Wort zu zweifeln, als einem getauften Beiben, baran zu glauben. Es ift mehr als das Zeugniß der Sinne und der Bernunft, was zur Religion gehort. Sie hat ein festeres Siegel, als ben Benfall diefer Unmundigen nothig, diefer beftochenen Suter, die uns erzählen, mas ne im Schlafe feben.

Haggai 1. Die Gottseligkeit hat bie Berheißung die fes und des zukunftigen Lebens. Wie bald wurde die Blindheit der Mensichen aufhören, wenn sie im Stande wären, ihre eigenen Wege zu betrachten! Wie leicht wurde es ihnen werden, sich Häuser zu bauen, die gebauten zu erhalten, ja, was noch mehr ist, genug zu haben, mehr als genug zu ha-

ben, mit Bufriedenheit und Dankfagung Die Wohlthaten der Ratur zu empfangen, zu genießen, burch Magiafeit zu vervielfaltigen, und Die Lieblichfeit Gottes in jeder Ereatur gu fcmecken! Bas ift der Grund der fummerliden Erndte von einer großen Aussaat, des hungers und Durftes, der niemals gestillt werben kann, der Ralte, die uns unsere Rleider nicht vertreiben wollen, und der durchlocherten Beutel, worin wir unfere Ginnahme aufzubeben glauben? Der Mangel des gottlichen Gebeibens; und diefes fehlt, weil uns Gott und fein Dienft ein Rebenwerf, ein entbehrliches Ding, ein Ueberfluß, ja leider ein Sinderniß in unferem Berufe fcheint. Diefer Mangel ber Religion in den Menschen macht überhaupt schon eine Unordnung in den Leidenschaften, die immer noch viel vor fich feben, und wenig zu empfangen glauben, und das Wenige felbit durch bundert fleine Lufte und Rafcherenen ders felben, durch allerhand Ausschweifungen, Rachläßigfeiten und Thorheiten bald zu Spreu machen.

Matth. 4. Die Bersuchung unseres Beilands nuß man mit der Geschichte von Adam's Fall zusammennehmen. Unser Stamm-vater war im Garten, den Gott gepflanzt hat-te, unter einem Ueberflusse der schönsten Fruch-

te; wir sehen unsern Erlöser in der Busse. Eine Zubereitung von einem vierzigtägigen Faften, welches vermuthlich strenger zu halten, er eine Busse erwählt hatte. Man sielle sich das Fasten unseres Heilands nicht nach den Begriffen der Eitelseit vor, die unsere Monche darin sinden, noch seine Einode gleich ihrer, daß sein Leben darin so leer gewesen, als der Boden, auf dem er sich befand.

Alle die Vortheile, die der Satan in der Einsamfeit; besonders einer traurigen, über uns hat, und deren Pfeile kein Sterblicher aufzufangen im Stande ware, waren dem Verführer hier über unsern Erlöser gegeben.

Bir sind so wenig zu Einden geboren, daß uns die bloßen Fußstapfen der Menschen zur Ausmanterung dienen. Hier ist unser Heiland in eine Einde der Gesellschaft und Natur versett; er sieht nichts als Steine um sich. Wir fühlen die Bedürfnisse der menschlichen Natur stärfer, wenn wir uns selbst überlassen sind, und je weniger wir eine Möglichkeit sehen, ihnen genug zu thun. Man setz also den Hunger des Erlösers hier in Verzleichung mit dem Uebermuthe, den Adam trieb, von dem verbotenen Baume zu essen. Nicht Hunger, nicht Mangel, sondern die Verachtung des göttlichen Wortes, der Glaube an die Verheißungen der Schlange war es, was ihn verführte.

Hier nun, unter allen diesen Anläusen, die einer menschlichen Natur so überlegen zu seyn scheinen, was wäre natürlicher gewesen, als sie durch ein Bunder der göttlichen Allmacht zu erleichtern; was wäre menschlicher gewesen, als, die Gelegenheit, die Satan gab, ihn zu überführen, daß der Erlöser Gottes Sohn sen, zur Unterstüßung der menschlichen Rräste anzuwenden? Nein! Hier war der Augenblick, in dem ein Mensch der Göttlichkeit, die in ihm kein Raub war, sich entäußern mußte, um das Verbrechen Adam's zu büßen. Nein, Gott hielt Satan nicht werth, ihn seine Allmacht sehen zu lassen, die er nur als überwunden fühzlen sollte.

Jesus bedient sich keiner andern Waffen, als des göttlichen Wortes, und die Kraft deseselben ist durch den Gebrauch, den er davon ben dieser außerordentlichen Gelegenheit machte, an allen denjenigen gesegnet worden, die sich desselben unter gleichen Umständen bediesen werden. Es war dem Satan, wie es scheint, an nichts mehr gelegen, als, zu wissen, ob Jesus Gottes Sohn sen. Er bedienzte sich eines gesährlichen Umstandes dazu; er siel ihn in der Schwäche des Hungers an, um ein Wunder herauszulocken. Er legt ihm die Gelegenheit eines zwepten Wunders nahe, wozu er ihm den Weg durch eine Prophezenung

ju machen sucht, woben er sich in einen Enzgel des Lichts verstellen will. Da ihm dieser Versuch fehl schlug, so schöpfte er einen Verzdacht gegen die Göttlichkeit der Person. Er nimmt also die Maske dreist ab, aus Verzweifzlung oder aus Verachtung.

Sobald er sich unserem Beisande als der Berführer zeigt, begegnet ihm dieser mit dem Unsehen der menschlichen Natur, das ihr durch den Gebrauch ihrer Kräfte über alle Thiere auf dem Felde, und das listigste derselben, gezgeben ist. — hebe dich weg!

Der Sieg des Menschen über den Satan ist am leichtesten, wo dieser sich am deutlichsten als das, was er ist, offenbart. Die zehen Gebote, wenn sie in unser herz geschriesben sind, und wir sie gegen ihn aussprechen, können ihn vertreiben. Um gefährlichsten aber ist er, wenn er uns in den Bedürsnissen unserer Natur, wo wir durch eine Berlehung unserer Pflichten keine andere Absicht zu haben scheinen, als, aus Steinen Brod zu machen, und in dem Vertrauen auf unsere Kräfte verssucht.

Marc. 9, 49. Bir find uns felbst als Opfer dem heiland schuldig, nicht wie er es war, sondern wie seine Borbilder es waren. Anstatt des Feuers kommen wir mit dem Salze

ab, mit dem Gefühle unseres Elends und dese fen, was Chrisus dafür gelitten hat, mit eis nem Glauben und Annehmen seines Verdiensstes, das ohne Schmerzen, ohne Empfindlichteit nicht geschehen kann; aber hierin liegt unssere Erhaltung und das Gewürz, das uns Gott als Opfer, als Bilder seines Sohnes, angenehm macht. Rein Opfer ist also angenehm, zu dem das rechte Salz desselben fehlt, die Empfindung unserer Sünde, und der Glaube an den, welcher das Feuer der Sünde ausgeslösstehat. Dieses Salz ist das einzige Gegenzist des Stolzes, Neides und aller Sünde; dieses sollten die Jünger in sich zu erhalten suchen.

Luc. 20. Wie der Glaube an die Auferstehung Jesu sich auf das Zeugnist eben des Geistes grundet, der Mosen und die Prophesten ihre Nede eingegeben und sie in unseren Herzen glaubwurdig macht, so war Johannes Tause und unseres Heilands Evangetium, gleich jenen göttlichen Offenbarungen, ein Heilmittel der Menschen. Wenn der Mensch diesen Geist unterdrückt, so sind keine Wunder stark genug, ihn zu überführen, sondern, wie Pharao, wird er nur immer härter. Die Pharifäer brauchen hier ihre Vernunft; sie machen schlaus Schlüsse, verleugnen ihre eigenen Gedanken, geben

eine Unwissenheit vor, die sie nicht hatten, die eine Folge der größten Beruhigung unserer Bernunft ist. Je näher sie der Wahrheit sind, desto steiser verleugnen sie dieselbe, als die einzige Ausstucht, ihr zu entgehen. Diese Begebenheit schildert etwas von den Bunzdern, die der Satan in sunserm Herzen herz vorzubringen vermag, wenn wir es ihm einräumen.

Johann. 12. Wie die geringsten Umstände in der heil. Schrift prophetisch sind! Hier werden zwen Ausschweisungen der menschlichen Vernunft angezeigt, die bis zu unseren Zeiten fortdauern; die Stimme Gottes durch natürliche Wirfungen zu erklären, oder durch untergeordnete Wunder. Ehe die Menschen Gott sehen und glauben wollen, bilden sie sich lieber einen Donner oder einen Engel ein. Dieß ist zugleich die Wirfung, die Gottes Offenbarung auf die Sünder und Frommen haben würde. Der Unglaubige wird ein Ungewitter, einen Donnerschlag hören, wenn der Glaubige und Christ Engelössimmen zu sich sprechen hört.

Ap. Gefch. 17. Die Neugierde ift eine Art des Aberglaubens und der Abgotteren. Socrates, dem die Weltweisen sich vereinigen, den Namen eines Weisen benzulegen, bekannte, er wisse nichts. Salomo, dem der Geist Gotztes mit mehr Recht diesen Titel zusprach, hat uns in seinem Prediger ein Zeugniß hinterlassen, das noch betrübter ist. Nichts neu — und Muhe, Gram, Eckel, weise zu senn.

9

Benn die Reugierde eine Mutter, Umme ber Wiffenschaft ift, so fonnen wir von ber Wurzel und ihrem Nahrungsfafte auf die Fruchte leicht ben Ochluß machen. Alle naturliche Erfenntniß ift offenbart; die Ratur der Gegenftande giebt den Stoff , und die Gefete , nach benen unfere Seele empfindet, dentt, fcblieft, urtheilt, vergleicht, geben die Form. Alle naturliche Erkenntniß ist daher so alt als die Ra. tur felbit; und weil diese unveranderlich bleibt. fo fann feine Renigfeit in den Empfindungen berfelben in eigentlichem Berftande Statt fin. ben. Derjenige Theil der Erde, den man die neue Welt nennt, ift ein finnlich Exempel Des Migverståndnisses, das der Sprachgebrauch in Begriffen verursacht, oder vielmehr, wie die Schwachheit und Undeutlichfeit unferer Gedanfen die Worte verfalschen; und durch eben diefen Betrug nehmen wir die falfche Deunze fur wichtig und voll ein. Richt alfo im Laufe ber Matur und im Gesichtsfreise unserer Bernunft und jedes vernünftigen Geschöpfes ift etwas neues angutreffen; dieß muß außer diefem Be-

girfe Statt finden. Gott muß ben Lauf ber Matur andern oder und in einen andern Gefichtsfreiß verfeten, ober denfelben erweitern, wenn wir etwas neues, ober mehr als das Alls te entbecken und erkennen follen. Das Reue felbft fann unter dem Rteide des Alten erfcheinen, wie une das Alte durch den Ochein bes Meuen hinteraeht, weil wir nichts als die Oberflache, und diefe Oberflache felbft ofters nur in Dunkelheit und durch einen Rebel feben. Es ift alfo Gott allein, der Reues berborbringen, ber uns Meues entbeden, und ber uns bas Reue zu unterscheiden und mahrzunehmen lebren fann. Gott schreibt fich Diefes alles ausbrucflich in ber beiligen Schrift ju : und ber Prediger Salomo icheint hauptfachlich in ber Absicht geschrieben zu fenn, daß er, als der Weisette aller Sucher der Beisheit, auf die Offenbarung Gottes im Rleifch , und die Bre. Diat feines Ronigreiches, als die einzige Deuiafeit, die fur die Erde und ihre Ginwohner wichtig, allgemein und wirklich neu ware, ja niemals aufhoren murde, neu ju fenn, verweifen follte. Gott ließ daher ein Berucht bon diefer Reuigkeit fich so lange vorher auf der Erde ausbreiten, und die Engel waren Boten bes himmels, die felbige als eine große Freube, die allem Bolte wichtig ware, vertundi= gen mußten. Die Bredigt des Evangeliums wird

baber bie frobliche Zeitung bes Ronigreiches Gottes genannt. Und bas ausgeruftete Werfgeug Gottes, Paulus, ber bis in den dritten himmel gewurdigt wurde entzucht zu werden. wußte nichts als Jefum den Gefreuzigten. Dieß ift alfo ber einzige Gegenstand, fur den uns der Trieb der Meugierde von Gott eingepflangt ift; dieß iff der einzige Gegenstand, ber demfelben genug thun fann, der unfere Reugierde in Beisbeit verwandelt. Dieß ift ein Durft, den wir ungeachtet unferer Erbfunde fublen, ben alle irbifche Brunnen nur vermehren, und ben nur die lautere, himmlische Quelle ftillt. Ge mehr er davon trinkt, defto reicher wird ber Bufluß, und es ist unmöglich davon zu viel zu trinfen.

Ap. Gesch. 17, 23. Dieß ist einer von den unzähligen Widersprüchen, die wir in unserer Natur sinden, und deren Ausschung und unmöglich ist. Die Vernunft ist geneigt, einem unbekannten Gott zu dienen, aber unendlich entsernt, ihn zu kennen. Sie will ihn nicht kennen, und, was noch erstaunender ist, wenn sie ihn erkannt hat, hört sie auf, ihm zu dienen. Dieß ist der Grund, warum Gott so spät und so langsam sich entdeckt; er weiß, daß seine Kenntniß den Menschen ein Anstoß, ein Aergerniß ist, so bald er sich ihnen offen-

baren und zu erkennen geben will. Die Atherner waren andächtig genug, um vor einem unsbefannten Gott niederzufallen; sobald aber diesfer unbekannte Gott ihnen entdeckt wird, ist ihnen nichts mehr daran gelegen; sie spotten darüber.

Nom. 2. In der Bibel finden wir eben die regelmäßige Unordnung, die wir in der Natur entdecken. Alle Methoden find als Gans gelwagen der Vernunft anzusehen und als Krücken derselben. Die Einbildungskraft der Dichter hat einen Faden, der dem gemeinen Auge unsüchtbar ist und den Kennern ein Meistersstück zu senn scheint. Alle verborgene Kunst ist ben ihm Natur. Die heilige Schrift ist in diestem Stücke das größte Muster und der feinste Probestein aller menschlichen Eritik.

2 The sfal. 2. Gott wiederholt sich, wie in der Natur, in der Schrift, in der Regierung der Welt, in der Ausbauung der Kirche, im Wechsellause der Zeiten; wenigstens scheint es uns so, und ist nothwendig für uns, daß wir Wiederholung sehen. Es sind nicht dieselben Früchte, und sind doch dieselben, die jester Frühling hervorbringt; es ist nicht derselbe Leib, und doch derselbe, den wir aus Mutsterleibe bringen und in den Schoß der Erde

såen; es ift nicht derselbe Fluß, und boch berfelbe, der sich selbst zu verschlingen scheint. Wer ein Sonnenstäubchen erklären fann, der hat das Räthsel der ganzen Natur. Ja, der Geist, der die Tiefen der Gottheit erforscht, legt dem Simson ein Geheimniswort in den Mund, ein Geheimniswort, das durch eine sehr gleichgültige Begebenheit verständlich wird, und dessen Sinn durch eben das Geheimnis offensbart wurde, dessen Apostel Paulus war, und das er (Nom. 16, 25, 26.) sein Evangelium nennt.

Tit. 1, 12. Wie alle Sulfsmittel den Chriften geheiligt find, fie gur Ausbreitung des Evangeliums anzuwenden! Bornehm= sich ist eine Kenntniß des moralischen Charafters und ein Geschmack der Sitten dazu nothwendig. Die Poeten helfen dazu, und find die größten Proben , die uns die Denfungsart und die Reigungen der Menschen und eines Bolfes aufschließen und am getreueften und ftartften malen. Die Zeugniffe der menfchlichen Runft, Wiffenschaft und Beschichte dienen alle jum Giegel, jum menschlichen Siegel der Offenbarung, und man hat als Chrift so wenig Urfache, diefelben zu verfaumen und aufzuheben, ale Paulus, feinen Ueberrock in Troas im Stiche gu laffen. Paulus that einem Dichter die Ehre an, ihn einen Propheten seines Volkes zu nennen. Die wahre Poesie ift eine naturliche Art ber Prophezenung.

Dhilem. Wie bas Umt ber Rirche uns nicht das geringfte Borgugerecht in weltlichen Bandeln giebt! wie Paulus vorsichtig ift, den geringften gezwungenen Gebrauch des Ebange. Tiums fur fich felbft ju machen! Gelbft die guten Werke follen uns nicht abgepocht werden; bas Umt ber Predigt ift ju heilig, um es bazu anzuwenden. Diefer Brief Pauli ift ein berrliches Mufter ber Bescheidenheit, der Kurcht. mit der wir die Grengen unferes Umtes por Mnaen behalten muffen, es nicht zu unferen eigenen Absichten, Bunfchen, Eigennut mißbrauchen durfen. Liebe ift Gott angenehm . unzeitiger Gifer allemal gefahrlich. Gine Denfungsart, wie wir fie ben Paulus finden, ift bem naturlichen Menschen nicht eigen. Der Rachfie ift uns nichts schuldig, wenn er nicht will. -Was fur Baffen hat denn der Chrift über feinen Rachsten? Das Benspiel der Demuth, der Berleugnung, der Uneigennutigfeit, der Große muth, das in Paulus fo liebenswurdig, fo machtig fpricht, und das mehr ift als alle Gefete ber menschlichen Billigkeit, als alle Einfalle des Wißes und als alle listige Griffe der schlauen Belt.

Hebet vie Schöpfung und die Natur nicht versfehen — daher die Bemühungen, Gottes Wort und Willen zu entfernen, das Daseyn durch Hopothesen und wahrscheinliche Fälle zu erklästen, und die vielen Zweisel, die man gegen Mosses Erzählung erhoben hat,

- 1. Petr. 4, 11. Die heilige Schrift follete unfer Worterbuch, unsere Sprachkunst senn, worauf alle Begriffe und Reden der Christen sich grundeten, woraus sie beständen und zufammengesetzt wurden.
- 2. Petr. 1, 20. Die Prophezenung berheil. Schrift ist von keiner einzelnen oder menschlichen Auslegung. Es sind nicht Abrahams Werke und Moses Bunder und Jöraels Geschichte der Inhalt derselben; es betrifft nicht einzelne Menschen, nicht einzelne Völker, ja nicht einmal die Erde allein; sondern alles ist ein Vorbild höherer, allgemeiner, himmlischer Dinge. Wenn Mose den Willen gehabt hätte, auf eigenen Antrieb, wie ein Casar, zu schreiben, so dürften wir vielleicht nichts als eine Sammlung von Urkunden und einzelnen Nachrichten von ihm erwarten. Es ist nicht Mose, nicht Jesaia, die ihre Gedanken und die Be-

gebenheiten ihrer Zeit in der Absicht irdischer Bücherschreiber der Nachwelt hinterlassen haben. Es ist der Geist Gottes, der durch den Mund und den Griffel dieser heiligen Manner sich offenbarte; der Geist, der über den Wassern der ungebildeten, jungen Erde schwebte, der Maria überschattete, daß ein heiliger geboren wurde; der Geist, der die Tiesen der Gottheit allein zu erforschen und zu entdecken vermag. Mit wie viel Ehrfurcht soll dieß uns bewegen, das göttliche Wort zu lesen und zu genießen!

2. Joh. Johannes nennt Wahrheit, was andere Apostel Evangelium, die Predigt Jesu, den Glauben an ihn u. s. f. nennen. Man sieht hieraus, daß die Wahrheit der Lehre nicht auf Worten, auf Formeln, sondern auf dem Geiste, dem Sinne, den Begriffen beruht; wenn diese mit Gottes Wort übereinflimmen, so kann man jedem seine Ausdrücke lassen. Liebe selbst hat öfters den Begriff des Glaubens und ist nichts als ein thätiger Glaube, der Odem oder das Leben des Glaubens.

Offen b. Joh. 1. Die Schrift lehrt und Chriften die Beit, die ganze Dauer derfelben, nach Gottes Rechnung betrachten. Bas unfer Leben ift, das ift die Dauer der gangen Welt, nichts mehr als ein heute vor Gott, und für jedes Geschöpf. Was ist unser Tod, den wir stets so nahe, als jeden künftigen Augenblick, ansehen müssen? Sind wir es, die wir sterben? Nein, die Welt, die uns stirbt, für uns vergeht. Der Tod jedes Menschen ist also die Zeit, wo diese Ofzasenbarung zum Theil an der Seele jedes Menschen erfüllt wird. In diesem Verstande ist es buchstäblich wahr, daß die Zeit der Ersüllung nahe ist.

Wie unvollfommen und ungureichend die Begriffe der Menschen find, um bimmlische und geiftliche Dinge fich vorzustellen! Die Emiafeit Gottes fann und nicht anders begreiflich gemacht werden, als durch die Theile der Zeit, durch eine Berbindung von dren Augenblicken, die wir aus Unvollkommenbeit unterscheiden und mit einander vergleichen muffen. Die Unveranderlichkeit Gottes, in dem, wie Jacobus fagt, nicht ein Ochatte eines Rebrens oder Wendens ift, kann uns nicht anders als durch die Berganglichkeit irdischer Dinge deutlich gemacht werden. Rach unferen Begriffen geht das Bergangene bor dem Gegenwärtigen ber; ben Gott ift das Gegenwartige der Grund des Vergangenen und Bufunftigen. Was fann und einen munderbareren

Begriff geben von Gottes Unveränderlichkeit, überschwenglicher Größe und unerforschlicher Hoheit, als diese Bernichtung aller menschlichen Begriffe oder diese Uebersteigung dersselben?

## Broden.

30h. VI. 12.

Sammlet die übrig bleibenden Bros den, daß nichts umfomme.

Den 16. Mai 1758. London,



### Brocken.

#### Erflarung bes Titels.

Ein heer von Bolf wird bon funf Gerfienbrodten überfluffig gespeist; Diefes fleine Daß ift fur die Menge in der Bufte fo reich, daß mehr Rorbe boll ubrig bleiben, als fie Brodte empfangen batten. Wir feben eben Diefes Munder des gottlichen Segens in der Menge ber Buffenschaften und Runfte. Bas fur ein Magagin macht die Geschichte der Gelehrfamfeit aus? Und worauf grundet fich alle? Auf funf Gerftenbrodte, auf funf Ginne, die wir mit den unvernunftigen Thieren gemeinschaft. lich benten. Dicht nur das gange Magrenbaus ber Vernunft , jondern felbft die Schastammer bes Giaubens, berubet auf diesem Stock. Un. fere Bernunit ift jenem blinden Thebanischen Wahrsager abnlich , dem feine Tochter den Blug ber Bogel beschrieb; er probezepte aus ihren Radrichten. Der Glaube, fagt der Apostel, tommt durche Gebor, durche Gebor des Wortes Gottes. Rom. X. 17. Geht und fagt Jos hannes wieder, was ihr horet und fe het. Matth. XI. 4.

Der Mensch genießt unendlich mehr, als er nothig hat — und verwüstet unendlich mehr, als er genießt. Was für eine Berschwenderin muß die Natur ihrer Kinder wesen sen sen, wie viel Herunterlassung, womit sie Wagschaie und das Verhältniß unserer Anzahl und Bedürfnisse unterdrückt, und sich nach dem Hunger und dem Uebermuth unserer Beseierden in Auswand sest. Muß sie nicht die Tochter eines sehr liebreichen Vaters und Menschenfreundes senn?

Wie weit mehr fundigt der Mensch in feinen Rlagen über das Gefangniß des Rorvers. uber die Grengen, in die ibn die Ginne einfchranken, über die Unvollkommenheit des Lichte. - - und verdammt felbige ju gleicher Zeit burch seine Unerfattlichkeit in den Luften Des Rleisches, durch feine Partenlichkeit fur finnliche Borurtheile, und burch feinen Stolt auf das licht, das er schmalert - Die fichtbare Welt mag noch so eine Wuste in den Au. gen eines zum himmel erschaffenen Geiftes fenn, Die Brodte, die uns Gott hier auftragt, mogen noch so unansehnlich und fummerlich ausfeben, die Rische noch so flein fenn, fie find gefegnet und wir mit benfelben von einem Ull måchtigen

machtigen, Bunderthatigen, Geheimnisvollen Gott, den wir Christen als den unfrigen nennen, weil er sich felbst so in der größten Demuth und Liebe geoffenbart hat.

Ift es nicht unser Geift selbst, der in der Tiefe seines Elendes dieses Zeichen seines hoben Ursprunges verrath, und sich als einen Schöpfer über die sinnlichen Eindrücke erhebt, der sie fruchtbar macht, der selbige zu einem Gerüste baut um den himmel zu erseigen, oder sich Göhen schafft, für die er Ziegel brennt, und Stoppeln zusammen sucht? Ist es nicht ein Bunder unsers Geistes selbst, der die Dürftigseit der Sinne in einen solchen Neichthum verwandelt, über dessen Ausbreitung wir ersstaunen muffen?

Unsere Scele macht sich aber eben der Ausschweifung schuldig, in der Rahrung ihrer Kräfte, als die sie durch den Leib begeht. Außer
der Mäßigseit, die unsere Nothdurft uns vorschreiben sollte, ist eine wirthschaftliche Ausmerksamkeit auf die Brocken, die uns in der Hise unseres Appetits entsallen, und die wir nicht der Mühe werth achten zu sammeln, weil wir mehr vor uns sehen, nicht zu tadeln. Wir leben hier von Brocken. Unsere Gedanken sind nichts als Fragmente. Ja unser Wissen ist Stückwerk. Ich denke mit göttlicher Hülfe gegenwärtige Blätter zu einem solchen Korbe zu machen, worin ich die Früchte meines Lesens und Nachdenkens in losen und vermischten Gesanken fammlen will. Um die von gleichem Inhalt mit der Zeit zusammen zu bringen, will ich selbige numeriren.

#### S. I.

Sind es nicht die bloßen Erscheinungen der Selbstliebe, die wir mit dem Begriff der Frenheit belegen? Diese Selbstliebe ist das Herz unseres Willens, aus dem alle Neigungen und Begierden gleich den Blut - und Pulsadern entspringen und zusammenlausen. Wir können so wenig den ken ohne uns unserer bewußt zu senn, als wollen, ohne uns unserer bewußt zu senn.

Der Japaneser sieht seinen Abgott in einem so nahen Berhaltniß mit seinen Begriffen und Reigungen, als der Russe seinen Bart und der Englander seine Charta Migna. Der Abergläubige, der Sclave und der Republikaner streiten daher mit gleicher Buth für den Gegenstand ihrer Selbstliebe, und mit einem gleichen Grund der Frenheit, und Eiser für selsbige.

Warum vermehrt der Handel die Liebe der Frenheit? Weil er das Eigenthum eines Bolfs sowohl als jeden Burgers vermehrt. Wir lie-

ben, was and eigen gehört. Hier ift also die Frenheit nichts als Eigennut, und ein Aff der Selbstliebe gegen unsere Guter.

Daher ift so viel Aehnlichkeit zwischen den Wirkungen der Selbstliebe und Frenheit. Ja die erfte ift das Geset der letteren; wie Poung fagt:

man love thyself;

In this alone free agents are not free.

So wie alle unsere Erkenntnißkräfte die Selbsterkenntniß zum Gegenstand haben, so unsere Neigungen und Begierden die Selbst-liebe. Das erste ist unsere Weisheit, das letzte unsere Tugend. So lange es dem Menschen nicht möglich ist, sich selbst zu kennen, so lange bleibt es eine Unmöglichkeit für ihn, sich selbst zu lieben. Die Wahrheit kann uns daher allein fren machen; dies ist die Lehre der himmlischen Weisheit, die deswegen in die Welt kam, uns Selbsterkenntnis und Selbsteliebe zu lehren.

Warum kann der Mensch sein eigen Selbst nicht kennen? Dieß muß bloß in dem Zustanz de unserer Seelen liegen. Die Natur, die uns in lauter Rathseln und Gleichnissen von dem Unsichtbaren unterrichtet, zeigt uns an den Beziehungen, von denen unser Körper abhängt, wie wir uns die Beziehung unsers Geistes auf

andere Geister vorsiellen können. So wie der Leib den Gefegen der außern Gegenstände unterworfen ist, der Luft, dem Boden, der Wirkzung anderer Körper: so mussen wir unsere Seezle uns gleichfalls vorstellen. Sie ist dem beständigen Einfluß höherer Geister ausgesetzt und mit selbigen verknupft; dieß macht daher unftreitig unser eigen Selbst so zweiselhaft, daß wir selbiges nicht erkennen, unterscheiden, noch felbst bestimmen können.

Die Unmöglichkeit uns selbst zu kennen, kann sowohl in der Grundlage unserer Natur als in einer besondern Bestimmung und Zustande derselben liegen. So seht die Bewegzung einer Uhr eine gehörige Einrichtung ihres Baues und die Bedingung aufgewunden zu werden, zum voraus. Wenn unsere Natur auf eisne besonders genaue Urt von dem Willen eines hohen Wesens abhinge; so solgt von selbst, daß man den Begriff desselben zu Hüsse nehmen müßte, um die erstere zu erklären; und daß je mehr Licht wir in Unsehung dieses Wessens erhalten würden, desso mehr sich unsere eigene Natur aufklären müßte.

Unfer Leben ift das erfie von allen Gutern, und die Quelle der Glückfeitgfeit. Wenn wir das erfte in Betrachtung ziehen, fo zeigt die Beschaffenheit desselben die Eigenichaften ber letteren an. Dieses ift so abhängend, daß

ungablige Bufalle uns beffelben berauben fonnen, und wir haben fo viel Gewalt über baffelbe, als jedes außere Ding fich ruhmen fann. Das gange Deer von den feindseligen Urfachen. wodurch das Band ber Seele mit dem Leibe aufhören und getrennt werden fann, fieht aber unter der Megierung desjenigen, dem wir unfer Leben zu danken haben. Alle mittlere Merkgenge fteben unter feiner Sand. Mit unferer Glückseligkeit muß es baber eine gleiche Bewandniß haben. hieraus fieht man, wie nothwendig unfer Gelbft in dem Schopfer deffelben gegrundet ift , daß wir die Erfenntniß unferer feibit nicht in univer Macht haben, bag um ben Umfang beffelben auszumeffen, wir bis in den Schoof der Gottheit dringen muffen, Die allein das gange Geheimniß unfere Befens beftimmen und aufibjen fann.

Die erste Ursache aller Dinge, von der wir so unmittelbar abhängen, muß daher unsumgänglich zu Husse genommen werden, wenn wir unser eigen Seibst, unsere Natur, Bestimmung und Einschränfung einsehen wollen. Rächst dieser ersten Ursache gehört dazu eine Renntniß aller der Mittelwesen, die mit und in Verbindung siehen, und die durch ihre Wirkung unsere hervorbringen helsen oder zu ändern im Stande sind. Alle diese Betrachtungen zusammengenommen, können wir den Zu-

stand der menschlichen Natur auf der Welt nennen. Es ist die Frage nicht allein, wenn ich mein eigen Selbst ergründen will, zu wissen, was der Mensch ist? sondern auch, was der Stand desselben ist? Bist du fren oder ein Sclave? Bist du ein Unmündiger, ein Waisse, eine Wittwe, und in welcher Art stehst du in Ansehung höherer Wesen, die ein Ansehen sich über dich anmaßen, die dich unterdrücken, die dich übervortheilen, und durch deine Unwissenheit, Schwäche, Thorheit zu gewinnen suchen?

Hieraus läßt sich ersehen, auf wie viele Facta unsere Selbsterkenntniß beruht, und daß selbige so lange unmöglich oder unhinlänglich und betrüglich ist, als uns jene nicht entdeckt und offenbart werden. Daß die Vernunft nichts als Analogieen auffassen kann, um ein sehr undentlich Licht zu erhalten; daß wir durch Berobachtungen über den Plander göttlichen Schöpfung und Negierung allein auf Muthmaßungen gebracht werden können, die sich auf den besondern Entwurf seines geheimen Willens mit uns anwenden lassen.

Unser Leben besteht in einer Vereinigung bes sichtbaren Theils mit einem hoheren Besen, das wir bloß aus seinen Wirkungen schliesen können. Diese Vereinigung ist unserm eignen Willen einigermaßen preis gegeben — —

und uniablig vielen andern Zufallen ausgefest — Bende fiehen auf eine unbegreifliche und verborgene Weise unter der Regierung und Vorschung dessenigen, der es uns giebt und nach seinem Billen erhalt. Diese und dergleichen Begriffe find Zeigennger, auf die wir Achtung geben mussen um, einige Schlusse über uns selbst umachen.

Um die Erkenntnis unserer selbst zu erleichtern, ist in jedem Rachsten mein eigen Selbst
als in einem Spiegel sichtbar. Wie das Bild
meines Gesichts im Wasser wiederscheint; so ist
mein Ich in jedem Rebenmenschen zurückgeworfen. Um mir dieses Ich so lieb als mein
eigenes zu machen, hat die Vorsehung so viele Vortheile und Annehmlichkeiten in der Gefellschaft der Menschen zu vereinigen gesucht.

Gott und mein Rachster gehören also zu meiner Selbsterfenntniß, zu meiner Selbstliebe. Was für ein Geset, was für ein entzückender Gesetzeber, der uns besiehlt, ihn selbst
mit ganzem Berzen zu lieben, und unsern Rach,
sien als uns selbst! Dieß ist die wahre und einzige Selbstliebe des Menschen, die höchste Beisheit der Selbsterfenntniß eines Christen, der
nicht nur Gott als das höchste, wohlthätigste,
einzig und allein gute und vollkommene Besen
liebt, sondern überdem weiß, daß dieser Gott
selbst sein Rächster und seines Rebenmenschen

Nachster im ftrengsten Verstande geworden ift, damit wir alle mögliche Ursache hatten, Gott und unsern Rachsten zu lieben.

In unferm Glauben, sieht man also, ist alein himmlische Erkenntnis, wahres Gluck und erhabenste Frenheit der menschlichen Natur vereinigt. Vernunft — Geister — Sittenlehere sind dren Tochter der wahren Naturlehre, die keine bessere Quelle als die Offenbarung hat.

#### S. 2.

Wie follten wir über die Größe unserer Natur erschrecken, wenn wir bedenken, daß die Wahl nicht nur des Guten, sondern des Besten, ein Gesetz unsers Willens ist? Der Bau jedes Geschöpfes bezieht sich auf seine Bestimmung. Ist dieser Ruf nicht eine Prophezenung der höchsten Glückseligkeit?

#### S. 3.

Es war nach dem romischen Recht den Soldaten nicht erlaubt, Ländereyen zu kausen in dem kande, wo ste Krieg führten. 1. 9. Dig. de re militari. 1. 13. eod. Wir sehen hier ein römisch Geset, welches den Christen verdammt, der zum Streiter auf diese Erde berufen ist, und sich zum Angesessenen derselben machen will. In den Geschichten, Gesetzen und Gebräuchen aller Völker sinden wir, daß ich so sage, den sensum communem der Religion. Alles lebt und ist voll von Winken auf

unfern Beruf und auf ben Gott ber Gnabe. Wir haben ein groß Vorurtheil in Unfebung der Ginschranfung, die wir von Gottes 2Birfung und Einfluß bloß auf das Rudische Rolf machen. Er hat uns bloß an dem Erempel deffelben die Verborgenheit, die Methode und Die Gefete feiner Weisheit und Liebe erflaren wollen, finnlich machen; und uns die Unwende ung davon auf unfer eigen Leben und auf andere Gegenstände, Bolfer und Begebenheiten überlaffen. Der Apostel fagt diefes ausdrücklich den Luftrenfern, daß Gott den Beiden eben fo gut ein Zeugniß und einen Zeugen von fich felbft gegeben; und worin bestand das? Er that ib= nen Gures - - er gab fich ihnen als die Liebe und den Gott der Liebe zu erkennen --Er gab ihnen Regen vom himmel, und fruchtbare Jahreszeiten, und fullte ihr Berg mit Rahrung und Freude. Ap. Gefch. XIV. 17. Man fieht hier offenbar, baß biefer Regen und Diese fruchtbaren Zeiten nicht allein in der Witterung bestehen, fondern eben die Wirfungen bes Geiftes angeigen, die uns gute Gedanken, Bewegungen, Unichtage mitcheifen, und der auf eine fo unterfcheibende Alet ben Juden gugeschrieben wird, daß es von ihren Weibern fogar beißt, fie hatten feinen Benftand nothig, um Welle gur Stifeshutte gu fpinnen.

Ift das kleinfte Graschen ein Beweis Gots

tes: wie follten die fleinsten Sandlungen ber Menschen weniger zu bedeuten baben ? bat die Schrift nicht das verächtlichfte Bolf ausgefucht, eines der fleinsten, die schlechteften Sandlungen, ja die fundlichsten berfelben, um Gottes Norfehung und Beisbeit darin einzufleiden und ibn zu offenbaren in folder Erniedrigung der Bilder? Ratur und Geschichte find baber die amen großen Commentarii des Gottlichen Worts. und Diefes bingegen ber einzige Schluffel, uns eine Erfenntniß in beiden zu eroffnen. Bas will der Unterschied zwischen naturlicher und geoffenbarter Religion sagen? Wenn ich ibn recht verstebe, so ift swischen beiden nicht mehr als der Unterschied zwischen dem Auge eines Menschen, der ein Gemalde fieht, ohne das Beringfie von der Maleren und Zeichnung ober ber Geschichte, die vorgestellt wird, zu versteh. en, und dem Auge eines Malers; zwischen dem naturlichen Gebor und dem musikalischen Obr.

Könnte man nicht von Sokrates, wenn er sich auf seinen Schutzeist bezog, eben das sagen, was von Petrus sieht.: er wuste nicht, was er sagte, oder von Caiphas, der prophezente und göttliche Wahrheiten verfündigte, ohne daß er, noch seine Zuhörer, das Geringste von dem wahrnahmen, was Gottes Geist durch ihn redete? Dieß ist in der merkwürdigen Geschichete Sauls und Vileams vorgestellt, daß unter

den Abgottern felbst, ja in den Wertzeugen der Holle, die Offenbarung Gottes vor Augen liegt, und daß er sie felbst dazu braucht, um seine Diener und Knechte zu seyn, wie Rebucadnezar.

Ein englischer Geistlicher hat in die Naturlehre die Salbung der Gnade zuerst einzussühren gesucht; es sehlt uns noch ein Derham, der uns nicht den Gott der nackten Vernunft, daß ich so rede, sondern den Gott der heiligen Schrift, im Neiche der Natur aufdeckt, der uns zeigt, daß alle ihre Schäpe nichts als eine Allegorie, ein mythologisch Gemälde himmilischer Spseme —— so wie alle Begebenheiten der weltlichen Geschichte Schattenbilder geheismerer Handlungen, und entdeckter Wunder sind. Jerem. XXXII. 20,

3. 4.

Welche Frage hat den Weltweisen mehr zu schaffen gemacht, als der Ursprung des Bosen, oder die Zulassung desselben? Gott selbst sagt: Ich schaffe das Bose — Wenn wir einen rechten Begriff von den Dingen hätten oder und zu machen suchten, so dürsten wir und durch Ausdrücke nicht verwirrt machen, noch beleidigt halten. Gut und Bose sind eigentlich allgemeine Begriffe, die nichts mehr als eine Beziehung unserer selbst auf andere Gegensfände, und dieser Zurückbeziehung, daß ich

fo sage, auf uns anzeigen. Wir siehen also mit andern Dingen in Verbindung; auf diesen nexum beruht nicht nur unser wahres Wesen und eigentliche Natur, sondern auch alle Abswechselungen und Schattirungen, deren sie fähig ist.

Unser Leben hat nothig durch Nahrung erhalten und ersetzt zu werden. Diese hangt von den Früchten der Erde ab, und diese gewissermaßen von der Ordnung unseres Fleißes und dem Lauf der Natur. Die Faulheit ist daher ein sittlich Uebel und die Theurung ein physisches Uebel. Wir nennen aber beide so, weil durch selbige die Verdindung zertrennt wird, worin unser Dasenn und die Erhaltung desselben zum Theil besieht.

Unsere Gesundheit ist ein Gut, das in einer Harmonie des körperlichen Baues und der Vereinigung mit der Seele besteht. Alles das jenige, was selbige zu zerstören und zu andern fähig ist, heißt daher ein Uebel; und im Gegentheil ist dasjenige ein Gut, was selbige erhalt oder wiederherstellen kann. Unsere Gesundheit und Leben kann daher aushören ein Gut zu seyn, sobald beide in eine höhere Ordnung Eingriffe thun, die in einem näheren Verhältzniß mit unserer geistigen Natur siehen.

Der Mensch ift ein fehr entferntes Glied in der Reihe der erschaffenen Dinge von dem

großen Urwesen, wodurch alle besiehen, und durch dessen Wort alle entstanden sind. Er mag noch so schwach gegen den ganzen nexum senn, so hängt doch alles von Gott ab, und derjenige, welcher die ganze Rette in seiner Hand hält, trägt ihn in seiner unmittelbaren Obhut, vermöge der Gesetze, wodurch alle Mittelwesen in Ihm ihren Grund und ihre Bestimmung haben.

Richts giebt und ein fo außererdenlich Licht in die gange Ratur der Dinge, als die große Wahrheit unferes Beilandes: Riemand ift aut als der einige Gott. Unfatt alfo zu fragen : wo fommt das Bofe ber? follten wir die Krage vielmehr umtehren, und uns wundern, das endliche Geschöpfe fabig find, gut und glücklich ju fenn. hierin besteht das mabre Gebeimnis ber gottlichen Weisheit, Liebe und Allmacht. Diefe philosophische Rengierde, die fich über ben Urfprung des Bofen fo fehr wundert und beunruhigt, follte man fast fur ein dunkel Bewußtsenn des gottlichen Ebenbildes in unserer Bernunft ansehen, für ein begen mporepor, befe fen wahrer Ginn umgefehrt genommen werden muß, in deffen Berfegung aber gleichwohl eine Cabbala liegt, ein geheimer Berffand.

Es giebt nicht mehr als eine einzige Verbindung, die Gott zum Gefet unferer Natur und ihres Glucks gemacht. Alles dasjenige, was der Mensch gegen diefen Zusammenhang thut, ibst das allgemeine Band auf, die Harmonie, den Frie, den, wodurch alle außere Dinge zu schwach find, in ihn zu wirken, und er stark genug, dem Ungestum aller Gegenstände, die ihn unterdrückend überfallen, zu widerstehen, ja nicht nur zu widerstehen, sondern selbst über diese vereinigte Macht zu herrschen.

Man felle fich einen machtigen Monarchen bor , ber einen Liebling ber Wuth feiner Boflinge aufgeopfert, um fich durch feinen Gobn an felbigen zu rachen. Der Bater ift verbannt, und pibblich ber Rache und Macht feiner Reinbe entrogen worden. Gein unmundiger Sobn bleibt im Reich, und alles wuthet um Dieses Rind, um den Bater doppelt in demfelben gu foltern und fich an seinem Erben mit besto mehr Graufamfeit zu rachen. Der Monarch entbecft Diesem Rinde das Schickfal seines Baters, die Bosheit, die Macht und Lift feiner Keinde, ia ein Theil des Geheimniffes, warum er fich nicht öffentlich fur feinen Dater und ihn felbit erklaren fann, warum er ihm den hof verbieten muß, er thut ihm zugleich die Berficherung, daß er unbeforgt allenthalben fenn foll, daß er einen unerfannten Fre und auf alle feine Bege und die Schritte feiner Feinde bestellt bat; ja daß er ihm ein Zeichen eindrucken will, bas jedermann verebren foll, und das niemand im Stande mare auszuloschen oder ihm zu rauben, als seine eigene Hand, oder sein eigener Wille, oder sein eigener Ungehorsam und Beraachtung der Warnungen und Hulfsmittel, deren Sebrauch er ihm überließe. Daß seine Entsernung eine kurze Zeit senn sollte, daß er ihn zu dem Aufenthalt seines Vaters unbekannt zu führen gedächte, und sie beide nach Vollziehung einiger wichtigen Seschäfte in sein Neich öffentlich zurückrusen, und zu seinen Freunden und Nachfolgern oder Mitregenten öffentlich erstlären und zugleich Strafe an ihren Feinden ausüben wollte.

Laßt uns diefem Rinde folgen, bem bon feinen Keinden auf dem Wege nachgestellt wird, die alles thun, um durch Liebkofungen und Drobungen es zu gewinnen, Die das Zeichen an feiner Stirn bald lacherlich machen, bald ibn bewegen, felbiges als einen Flecken abzuwischen, bald ihm Rafcherenen und guldene Berge berfprechen, um ihn von felbst dazu zu bewegen. - Gefest die Feinde erreichten es fo weit, um es unkenntlich zu machen, ober eine Zeitlang unfichtbar zu machen. Gie marten bloß bierauf , um ihre Rachsucht auszuüben; und mitten in der Entdeckung ihrer Graufamfeit und der Gefahr, worin fich dieses Rind befindet, fommt der unbekannte Freund, um es aus ihren Rlauen zu erretten. Go furg ber Beg, fo ift es von innerlicher Angft, Furcht, und beständigen Anfällen feiner Feinde bedroht, in den nen immer sein voriger unbefannter Erretter zu rechter Zeit erscheint, um ihn nicht umfommen zu lassen, und mit dessen Gegenwart alle Schreck-bilder und Gestalten der Gefahr verschwinden.

Um der Aehnlichkeit in der Erdichtung noch näher zu folgen, laßt uns annehmen, daß dies ses Kind ein Zeichen an seinem Sesicht trüge, ohne es zu wissen, und das keine fremde Hand als seine eigene auslöschen könnte, daß es ihm daher aufgebunden würde, nicht mit der Hand die Stirne zu berühren, und sich dazu durch keine Vorstellung bewegen zu lassen, ohne daß ihm die Ursachen oder das Dasenn dieses Zeichens und die Ehrfurcht, die seine Feinde für selbiges haben müßten, alle die Folgen aber seines Ungehorsams in diesem Stück entdeckt würden.

Dieser Unmundige wandert jest — bes Monarchen Verheißungen und Befehle — der Aufenthalt, wo er seinen Vater finden soll — und der Schutz des unbekannten Freundes, auf den er sich ben aller aufstosenden Gefahr gewiß zu verlassen hatte; Hoffnung, kindliche Liebe und Zuversicht sind sein Stolz, seine Lust und seine Stärke.

Wenn wir das menschliche Geschlecht und jeden Menschen uns in ahnlichen Fallen vorstellen stellen, daß sein Leben, seine Sicherheit und ewig Gluck von einer Bedingung abhängt, die über alle Schwierigkeiten siegt, und daß er mit Uebertretung derselben nicht nur sein Gluck versscherzt, sondern auch in das höchste Elend gezräth, und in beständiger Furcht, Lingst und Gesfahr schweben, ja einer augenblicklichen Erlösung nothig haben muß, falls er nicht auf ewig verloren senn soll — so wird uns die Frage vom Ursprung des Bösen in einem ganz fremsden Gesichtspunkt vorfommen.

#### S. 5.

Je mehr ich dem Begriff der Frenheit nachdenke, defto mehr scheint er mir mit allen Beobachtungen derfelben übereinzufommen. Ich will zwen anfubren. Man kommt überein, daß es feine Frenheit ohne Befete geben konne; und man erflart diejenigen fur freve Staaten, mo die Unterthanen sowohl als der Furft von Gefeten abhangen. Gefete haben alle ihre Rraft bloß durch den Grundtrieb der Scibaliebe, der Belohnungen und Strafen als Bewegungsgrunde wirksam macht. Ein Geset ift niemals fo beunruhigend und so beleidigend als ein Richterfpruch, der auf Billigkeit gegrundet ift. Das erfte rubrt meine Eigenliebe gar nicht und erftreckt fich auf meine handlung allein, macht daber alle diejenigen mit mir gleich, die im gleichen Fall fieben. Der lette, ein willfurlicher Samann's Schriften I. Ib. 10

Spruch ohne Gefek, ift aus entgegengefekten Bewegungen der Gelbstliebe allemal ais eine Rnechtschaft fur und. Durch ein Gefes find mir die Folgen meiner Sandlung bekannt; Die Einbildungstraft fann daber durch feine Schmeichelenen oder aramobnische lieberlegungen von der Gerechtigkeit unsers Kurften oder Richters und hintergeben. Ja ber Richter in einer frenen Republik zeigt mir felbft burch fein Benfviel, daß ihm das Gefet fo gut befiehlt, dieß gegen mich auszusprechen, als es mir befiehlt, bas, was er ausspricht, ju leiden. Sierin befieben also alle die Vorzuge der politischen Frenbeit, jeder weiß die Folgen feiner Sandlungen, und niemand fann felbige ungeftraft übertreten : weil nichts als der Wille des Gesetzes mich einschränfen fann, und diefer Wille ift mir fo wohl befannt, als unwandelbar, ja ber Wille des Gesetzes ift in allen Kallen für mich, und eine Stute meiner Gelbfterhaltung und Gelbitliebe. Daber berufen wir und auf Gefete, daher furchten wir felbige. Man fuge noch hinzu, daß die Gefete, die wir uns felbit geben, aus eben bem Grunde ber Gelbfliebe uns niemals schwer vorkommen, und daß es das größte Borrecht frener Staaten ift, ihre eigenen Gefetgeber ju fenn. Gefete fchranfen also nicht Frenheit ein, sondern geben mir die Falle zu erkennen , und die Sandlungen, die vortheilhafte ober nachtheilige Folgerungen fur meine Selbstliebe haben follen, und diefe Einsicht bestimmt daher unsere Reigungen.

Der stoische Grundsat: Der Tugendhafte ist allein fren und jeder Bosewicht ein Sclave, bekommt aus dieser Erklärung gleichfalls sein Licht. Luste und Laster hindern unsere Erstenntniß, die falschen Urtheile derselben verwirren daher unsere Selbstliebe. Wir glauben zu unserm Besten, zu unserm Bergnügen, zu uns serer Ehre zu handeln, und wählen Mittel, die allen diesen Endzwecken widersprechen. Ist dieß Selbstliebe? Wo diese nicht ist, kann auch keisne Frenheit senn.

#### S. 6.

Wenn man erwägt, wie viel Starke, Gesgenwart des Scifics, Geschwindigkeit, der wir sonst nicht fähig sind, uns die Furcht einer außerordentlichen Gefahr giebt: so begreift man, warum ein Christ dem naturlichen sichern Menschen so sehr überlegen ist, weil er mit beständiger Furcht und Zittern seine Seligkeit sucht.

#### S. 7.

Mein Magen beschwert sich über die Und mäßigkeit, jedes Glied hat sein Gefühl, das es warnt vor einem Gegenstand, der ihm nache theilig ist: Dieß ist ein physisches Gewissen, Wo kommt das Ansehen her, in dem die Wahrsagerkunse stehen und die große Anzahl derselben, die sich auf nichts als ein Misverskändnis unseres Instincts oder natürlicher Vernunft gründen? Wir sind alle kähig Propheten zu senn. Alle Erscheinungen der Natur sind Träume, Gesichte, Näthsel, die ihre Bedeutung, ihren geheimen Sinn haben. Das Buch der Natur und der Geschichte sind nichts als Chissen, verborgene Zeichen, die eben den Schlüssel nöthig haben, der die heilige Schrift auslegt und die Absicht ihrer Eingebung ist.

S. 9.

Der leib ift das Rleid der Seele. Er bect die Blofe und Schande derfelben. Den Wollnstige und Ehrgeizige schreiben die lafter= haften Reigungen ihrem Blut und Ribern gu. Er bat gedient unfere Geele zu erhalten, eben wie die Rleidung unfern Leib ichubet gegen bie außerlichen Ungriffe ber Luft und anderer Gegenstånde. Diese Rothdurft unserer Ratur bat uns erhalten, unterteffen hobere und leichtere Beifier ohne Rettung fielen. Die hinderniß, die und ein Rleid giebt, das uns ein wenig fchwerer macht und ein wenig von dem Gebrauch unfrer Glieder entzieht , erfrect fich nicht fowohl auf das Gute, in Unfebung der Geele, als in Unfebung des Bofen. Wie abscheulich wurde vielleicht der Mensch fenn, wenn ihn der Leib nicht in Ochranten bielte!

§. 10.

Das allgemeine Beste eines Staats wird von ben Almosen der Unterthanen unterhalten. Jede Scherbe des Fleißes wird von Gott gesegnet zum allgemeinen Reichthum und Rahrung.

# Sedan ken über

# meinen Lebenstauf.

Pf. 94, 19. In ber Menge meiner Gebanten in mir er-

London, 21. April 1758.

Bis hieher hat mir ber herr geholfen,



Ich bin den 27ten August 1730 in Königs berg in Preussen geboren, und den folgenden Tag, so viel ich weiß, durch die christlichez Borsorge meiner frommen und ehrlichen Eltern, zum Bad der heiligen Tause gebracht worden. Gott hat mich die Ehre und Bortheile der Erstzgeburt genießen lassen, und ich bin meiner Mutzter, wie Jaebez, ein Sohn der Sorgen und Schmerzen gewesen. Sie hat meinem Bater noch einen Sohn an meinem jüngern Bruder

gegeben, und wir beide find der ganze Reiche thum unfrer Eltern gewesen, den Gott mit fo

viel Gnade erhalten als gegeben bat.

Mein liebreicher Vater im himmel! womit soll sich mein Dank für den Uebersuß des Segens anfangen, womit du mich schon in den Umständen meiner Geburt, als mit einem Kranze geziert hast. Ein gesunder Leib, den du imverborgenen gebildet häst — eine Seele, der du den Orden des himmels, und das Unterpfand der Seligkeit, in Abwaschung meiner angeerbten Sunde und Aufnehmung in den Bund deines Sohnes und den Schoof seiner Kirche, umsonst geschenkt hast, noch ehe sie sich ihres Dasenns
selbst bewust war, so wie du die Milch in den

Bruften meiner Mutter bereiteteft, noch ehe ich ben Durft und die Rothwendigfeit und den Beschmack berfelben fannte -- Eltern, deren Undenfen unter die theuersten Begriffe meiner Seele gehort , und ohne gartliche Bewegung ber Liebe und Erfenntlichkeit von mir nicht überfeben werden fann, durch die du dich felbst mir querft baft offenbaren wollen, und die nach ibren Rraften fich angelegen fenn ließen, mich zu bir zu fubren - - Die bu in geitlichen Umftanden gefegnet haft , und die ihr eigenes Leben als eine Probe beiner weifen und gutigen Regierung jederzeit anfaben und uns anpriefen. Du haft mich gewurdigt , ein Zeuge bon dem Abschiede meiner Mutter zu fenn , die in deine Rube eingegangen - - Ihre guten Werke werden ihr nachgefolgt fenn. Das Ber-Dienst beines Gohnes erfett unfre Unvollfommenheit und die Gebrechen unfers Guten ; die Geligfeit, die er erworben, ift der gobn, welther die Undankbarfeit ber Welt überschwenglich aut macht. Lebt mein Bater noch - - fo laß fein Alter gefegnet fenn. Trofte ibn in dem Rummer, worin er meinetwegen ohne Zweifel gedrückt wird. Eroffe ibn mit eben dem Geift. der mich aufgerichtet hat, und deffen Del allein unferm Gefichte Glanz geben und unfer Berg mehr als junger Moft und das Fette des Weizens froblich machen und erquicken fann. Lag ihm die Noth der gegenwärtigen Drangsale unter deinen Flügeln leicht werden — If diezfes Gebet, mein Gott! ein Jrrthum, so mathe seine Freude voll, durch die Vefehrung eines Sünders, der Buße thut, und den er auf Erden zu verlieren geglaubt, um ihn in der Seinmath deiner Kinder wiederzusinden. Erhöre mich, mein Gott! um deines lieben Sohnes willen. Almen!

Ich bin frube von meinen Eltern gur Ochule gehalten worden. Gie waren beide Reinde des Muffigganges und Freunde gottlicher und menschlicher Ordnung. Gie begnügten fich nicht mit dem bloßen Schein ihrer Pflichten, und dem Ceremoniel der Erziehung, was fo viele Eltern Schanden halber ihre Rinder genieben laffen; fie hatten unfer Beftes zu ihrem Ungenmerk, und thaten so viel felbft, als ihre Umffande und Ginfichten es erlaubten. Unfre Lebrmeifter mußten ihnen Rechenschaft von unferm Rieiß und Aufführung ablegen; wir fanden zu Sause eine Schule an der Aufsicht, ja an der ftrengen Unfficht, und an dem Benfviel unfrer Eltern. Lugen, Umtreiben, und Rafcheren waren dren Sauptdinge, die uns nicht vergeben murden, und benen wir niemals Erlaubniß hatten, uns ju überlaffen. Wir fonnen und eher einer Berichwendung in unfrer Ergiebung ruhmen, als über eine Sparfamfeit darin

beschweren. Die rechte haushaltung und Wirthschaft darin ift die größte Runft; so wie der erfte Rehler ein großer Lob der Eltern, und eis nen schwereren Borwurf der Kinder macht. Unfer haus war jederzeit eine Zuflucht junger Leute, Die ftudirten, und welche die Armuth fittsam machte. Gie waren jederzeit willkommen, und wurden bisweilen ausdrücklich für ihren Unterricht bezahlt, als Debenftunden, als Wiederholung und Zubereitung ber Schule; fie waren Bugleich unfre Gefellichafter, Zeitvertreiber, Auffeber, und murden mit altern Sahren Bertraute und gute Freunde. Dergleichen Bortheile baben wir genoffen, fo lange wir in umfers Baters Saufe gewesen, und als ich wieder in daffelbe juruckfam; hieher gehoren Sprachen, Griechisch, Frangosisch, Italienisch, Musik, Tane zen, Malen. Go schlecht und recht wir in Rleidung und in andern Thorheiten furz gehalten wurden, so viel Ausschweifung wurde uns hierin verftattet und nachgefebn.

Die guten Absichten meiner lieben Eltern wurden besser erfüllt worden seyn, und ihre großmuthige Reigung besser angewandt, wenn sie einen guten Rath in der Wahl ihrer Mittel und wir eine größere Rechenschaft vom Gebrauch derfelben zur Richtschnur gehabt hätten. Wie vorzäuslich aber vor unzähligen andern Eltern ihre Einsichten und Grundsätze und die Triebe ihres

Herzens gegen ihre Kinder waren, hat mich die Erfahrung mit bfterem Zurückdenken und in mich gehen gelehrt.

Ich habe in meiner Schulerzichung dren Abwechselungen gehabt. Das erste war ein Zustammenfluß von Kindern jedes Geschlechts und jedes Alters unter einem abgesetzten Priester, dessen Rame Hoffmann war. Dieser Mann hat den Grund gelegt, und ich bin 7 Jahre sein Schüler gewesen, nach deren Verlauf er mich so weit gebracht zu haben glaubte, als ein Kind nöthig hätte, um auf einmal ein Jüngling zu werden; oder vielleicht war dieß bloß ein Gesständniß seiner eignen Unfähigkeit, mich länger zu sühren. So dunkel die Erinnerung seines Unterrichts, so weiß ich so viel, daß selbiger außerordentlich war, daß er mir daß Latein ohne Grammatik benzubringen gesucht hatte.

Bon hier fam ich in die Hande eines Schulmannes, der ein öffentliches Umt hatte, und eine Winkelschule daben hielt, die in zwen runden besetzten Tischen bestand. Sein Rame war Nohl, und er war Prorector im Kneip-hof, sein Stiefschn war sein Gehülfe. Dieser Mann hatte viel Gluck und Erfahrung, beide aber beruhten auf bloßer Pedanteren und dem Schlendrian der Schulkunste. Ich wurde von dem kleinen Hugel, wo sein Vorgänger mich gestest, plöslich verruckt, und beschuldigt, nichts

gu wiffen, weil ich feine Methode nicht kannte. Ben diesem Manne hab ich vom Donat angefangen und mit einem Duth, den er felbit bemunberte, einige der bornehmfien und schwerften lateinischen und griechischen Ochriftsteller unterschies dene mal durchgepeitscht. (Er hat mich buchfabiren gelehrt und eine Weife dagu , die nicht zu verachten ift, und die ich nachgeahmt babe.) Er schmeichelte mir und fich felbft, einen großen gateiner und Griechen erzogen zu baben: ich konnte einen Romer verdeutschen, ohne bie Sprache noch den Ginn des Autors ju verfieben. Go maren meine lateinischen und gries difchen Busammensehungen, Buchdruckerarbeit, Tafchenspielerfunfte, wo das Gedachtniß fich felbft überfrift, uud eine Ochwindung der übrigen Scelenfrafte entfteht, weil es an einem gefunden und gehörigen Rahrungsfaft fehlt. Gein Sohn brachte mich fehr weit in der Rechenfunft : alles dieß geht verforen, wenn das Urtheil nicht ben Rindern gezogen wird, wenn fie ohne Aufmerkfamkeit und Berftand fertig gemacht werben. Es ift eben so wie in der Mufif, wo die Finger nicht allein, sondern hauptsächlich die Ohren und das Gehor gelehrt und unterrichtet und geubt werden muffen. Wer noch fo geschwind und richtig ohne Gefühl der Sarmonie ein Stuck oder hundert gelernt bat, svielt wie ein Tangbar in Bergleichung des elendes

ften Getgers, ber feine eignen Grillen auszudrucken weiß. Ich will bier einige Unmerfungen bingufugen. Die erfte ift, daß ich glaube, mein Gedachtniß und meinen Ropf febr geschwächt zu haben durch diefen gehäuften und unnuben Schutfleiß, und baß meine naturliche Lebhaftigfeit und Kabigfeit einigermaßen darunter gelitten. Ein noch größer Uebel ift, daß Diese Methode alle Ordnung, ich mochte sagen, allen Begriff, und Kaden und Luft an derfelben in mir verdunkelt hat. Ich fand mich mit einer Menge Borter und Sachen auf einmal überschüttet, deren Berftand, Grund, Bufammenhang, Gebrauch ich nicht fannte. Ich such= te immer mehr und mehr ohne Bahl, ohne Untersuchung und Ucberlegung auf einander gur schütten, und diese Seuche bat fich über alle meine Sandlungen ausgebreitet, daß ich mich endlich in einem Labnrinth gefehn habe, von dem ich weder Aus: noch Eingang noch Spur erkennen fonnte. Unterdeffen ich mich wirklich in einigen Dingen weiter befand, als ich es nothig batte, fo mar ich dafur in weit nuglichern und nothigern gang guruckgelaffen; weder Sifforie, noch Geographie, noch den geringften Begriff von der Schreibart, Dichtfunft. 3ch habe den Mangel der beiden erften niemals geborig erfeten fonnen, den Geschmack an ber lettern zu fpat erhalten, und finde mich in vieler Muhe, meine Gedanken mundlich und schriftlich in Ordnung zu sammeln und mit Leichetigkeit auszudrücken.

Ein rechtschaffener Lehrmeister muß ben Gote und fich felbft in die Schule geben, wenn er Die Beisheit feines Umtes ausüben will; er muß ihn nachahmen, fo wie er fich in der Ratur und in der beiligen Schrift offenbaret, und vermoge beider in gleicher Urt in unfrer Seele. Der allmächtige Gott, dem nichts koffet, dem nichts zu thener fur die Menschen gewesen ift, ber fparfamfte und langfamfte Gott. Das Gefet feiner Wirthschaftlichkeit von Zeit, womit er in Geduld die Früchte abwartet, follte unfere Richtschnur fenn. Es ift nichts daran gelegen, was? noch wie viel? Rinder und wir Menschen überhaupt wiffen; aber alles, wie? Er fagt zu feinen Jungern, in der Stunde, da es euch nothig senn wird zu reden, soll euch gegeben werden, erftlich und vornehmlich wie, und nachstdem was ihr reden follt. Diese Ordnung scheint und Menschen umgefehrt zu fenn; fie ift aber gewiffermaßen Gott eigen und durch feine eigenen Wege geheiligt. Dem Reinen ift alles rein; der naturliche Geschmack kann die Gute ber Speisen unterscheiden, die naturliche Maßigkeit ihr Verhaltniß bestimmen; aber der Dank und der Wille Gottes, nach dem und womit wir felbige genießen, ift allein das Werf

bes Glaubens, und die Bedingung des abttli. den Gegens. Bir faen nicht gange Gemachfe, auch nicht gange Früchte berfelben, fondern nichts mehr als das Rleinfte bavon, den Gaamen : und diefer felbft ift zu überfluffig , fo baß er verfaulen muß, der Leib beffelben, ebe er aufgeben fann. Diefer geht aber nicht auf, wenn der Boden nicht zubereitet und die Sabredieit in Acht genommen wird. Bon bicfen Bedingungen hangt alfo das Gedeihen des Gaas mens nothwendiger als von der Ratur deffelben felbst ab. Die Mittel, Rinder zu unterrichten, tonnen daher nicht einfach genug fenn So einfach fie find, ift noch immer viel über-Afficaes, verlornes und vergangliches an denselben. Gie muffen aber reich an Birfungen, eine Mannigfaltigfeit und Fruchtbarfeit gur Unwendung und Ausübung in fich schließen. Go bald Rinder lefen gelehrt werden, follte man Muster mabien, wodurch fie Licht im Berffand und Tugend im Bergen empfingen, nicht das erfte das beste Buch, und bloß des Lefens willen, sondern das Lesen selbst, wenn es die Hauptabnicht ift, muß als eine Nebenabficht ans gefeben werden, wodurch der Gebrauch der finnlichen Aufmerksamkeit, eine Deffnung und Aufflarung der Begriffe, eine Erweckung guter Empfindungen, und Borbildung guter Reigungen subereitet wird. Go follte die Erlernung ber

fremben Sprachen als ein Sulfemittel, Die Mutteriprache beffer zu verfieben, an Gedanken fruchtbar zu werden, felbige zu zergliedern, die Beichen berfelben gegen einander zu halten , ben Unterschied derselben zu bemerken, furz, mas ein bloges Gedachtniswerf zu fenn scheint, als eine Borbereitung und lebung aller Geelenfrafte, und beberer, wichtigerer, schwererer, ja geiftlicher Dinge gebraucht werden. Der Mangel Diefer Lehrart macht Sprachen fo fcmer, fo trocken und verdricklich, fo eitel und unnut. Was haben Rinder, Die Sausvater, Sirten, Sandwerfer ic. merben follen, ja, die Rinder find, mit ben Thaten griechischer und romifcher Belden, fremden Bolfern, Gitten ic. für Beziehung und Bermandschaft? Diefer Bebrauch ift desto weniger zu entschuldigen, da Die Belt Mufter ber Sprache in fittlichen Regeln, Ergablungen ze. benitt, wo die Reinigfeit . Mannigfaltigfeit und Zierlichkeit durch den Inhalt und Rugbarfeit erhoben wird. Ein gandjunfer follte eber die Ochriftsteller des Acterbaues, als das leben Alexanders und die Briefe bes Plinius zu feinen Lebrbuchern ber romischen Sprache machen, und ich habe immer einen Auszug einer folden romischen Wirthschafts-Bibliothek in gebundenen und ungebundnen Sprachmustern gewünscht, wie die vortreffliche Sammlung eines frangofischen Schriftstellers ift,

ben ich mit vielem Ruten gebraucht habe. Das Latein wurde nicht allein dem jungen Adel, fonde en auch vielen Burgersfindern leichter, ans genehmer und brauchbarer werden, und die Einfichten der Wirthschaft, woran dem gemeinen Weien und einzelnen Burgern fo viel gelegen, Dadurch ausgebreitet werden. Eben diefe Unmerfung babe ich felbst zum Theil im Ochreiben gebraucht: weil die Vorschriften, die man Rinder nachzeichnen laßt, chen fo als ihre llebungen fie lefen zu lebren gebraucht werden muffen, ja im Schreiben felbit auf die Erlangung des Augenmaßes und der Aufmerksamfeit ein beständig Auge gehalten werden muß. Die Betrachtungen meiner eignen Erziehung leiten mich vielleicht auf zu weitlauftige Ausschweifungen. Dieß ift aber ein so wichtig Werk, und ich finde noch immer in meinem Bergen einen gartlichen Ruf Gottes, gammer zu weiden, daß ich der Versuchung nicht widersichen fann, mich ber Reigung meines Bergens zu überlaffen, Die mir fo vieles über diefen Gegenftand in die Reder giebt.

Ich glaube, daß der Gebranch des Schreisbens viele Zeit, viele Mühe und Ueberdruß Kinstern fostet, ja daß derselbe ben einigen desto nachtheiliger ist, je früher sie dazu angeführt werden. Der Nachtheil der Gesundheit, weit diese Urbeit ein anhaltendes Sigen ersodert, hamann's Schriften I. Ih.

eine Gelegenheit nichts zu thun, ober wenigftens mußig in Gedanfen ju fenn, unterdeffen Die Sand mit Verdruß fich beichaftigen muß. Bas bat ein Rind fur Luft ein U oder B gu machen; oder gehoren Sahre gu der Runft 24 Buchftaben nachmachen zu fonnen? Ronnte man Rinder nicht lieber mit Malen und Zeich. nen, mit der hieroglophischen Schreibefunft den Anfang machen laffen? Dieß wurde leichter fenn, weil wir alle jum nachahmen geboren find, befonders die Natur nachzuahmen; der Sinn des Auges, das Urtheil deffelben, ber Sinn und ber Geschmack bes Berhaltniffes und der fichtbaren Schonheit, die Bergleichung der Alebnlichkeiten und Unahnlichkeiten, worin ein fo großer Bortheil der Denkungsfrafte besieht. Es wurde nublicher fenn, allen Sandwerfern zur Bollkommenheit ihrer Sandthierung Dienen, Reisenden jum unfäglichen Bortheil, ein allgemeiner Zeitvertreib des Frauenzimmers und junger leute, ein fcharfer und fritisch Auge über die Werfe der Ratur und Runft ein. fibgen, und und vorbereiten zu einer zierlichen und geschwinden Sandschrift; ja dieser Theil ber Zeichenkunst ber Buchstaben wurde leichter und geschwinder erlernt werden. Die Geschich= te der Runfte und der menschlichen Ratur in berfelben scheint dieß noch mehr zu bestätigen. Sind nicht die Maler die erften Schreibmei

ster, und die Poeten und Redner die ergen Schriftsieller gewesen? Die Bollfommenheit der Welt scheint in der Entfernung von der Natur zu bestehen. Wie unnaturlich haben und Moden und Gewohnheiten gemacht, und wie schwer fallt und in unsern Zeiten, zur Einsfalt und Unschuld der alten Sitten zurückzusfehren!

Mein lieber redlicher Bater fah gum Theil die Mangel der Schulerziehung ein, die ich genoß. Er fuchte einen von den vornehmften gu erichen, indem er den hofmeifter einer Priefterwittive ersuchte, mich einen besondern Unterricht mit ben Gohnen Diefer gutigen Frau genießen zu laffen. Unftatt mich an ber lauteren Milch des Evangelii gu begnugen, verfiel ich in einen andern Abweg meiner Reugierde und findischen Borwiges, in allen Regerenen und Frethumern bewandert zu werden. Go fucht der Reind unferer Geelen und alles Guten den gottlichen Beigen durch fein Unfraut ju erfticken. Ich fullte meinen Ropf mit den Ramen und abgeschmackten Streitigkeiten aller Thoren an, die Reter gewesen waren oder Reber gemacht hatten, um fich unterscheiden gu Fonnen. Bas fur Mube muß es Gott und feie nem Beift geben, um den Schutt bloß aus bem Wege zu raumen, worunter ber Satan

unfre Seelen vergrabt, wenn wir mit ihm an felbigen zu bauen gedenken.

In eben dem Saufe batte ich nebft meinem Bruder das Ungluck, von einem Rinde angesteckt zu werden, bas mit einem giftigen Ausschlage geboren worden war, und von dem es nicht geheilt werden konnte, sondern jung farb. Die befetten Sute, die wir hatten, dienten unschuldiger Weise dem Rinde jur Berinchung, fich mit felbigen zu bedecken. Wir baben beide febr lange und zu großer Beschwer-De und Rummer unferer feligen Mutter baran. ausgehalten. Bott ift fo gnadig gewesen, und hat uns beide davon geheilt. Ich wiederhole ihm meinen Dank. Er wolle nicht aufhoren mein Argt zu fenn, fo lange ich auf diefer anfleckenden Erde, das Gift der Gunde im Blut und Bergen, und unter dem unschlachtigen Beschlecht von Gundern , wallen foll. Ich trage ein Zeichen von meiner Genesung an Diesem Aussat an meinem fahlen Saupte, wo bie Saare nach dem Rand, worin der Sut daffelbe einschließt, vollig ausgefallen find. Sie schwuren aus, und die Burgeln berfelben maren voll Eiters, der Geftank unerträglich, den fich meine felige Mutter nicht verdrießen ließ unfertwegen mit Thranen ofters über unfere Schmerzen und Unart auszusteben. Meine ausgefallnen Saare find gottlob! das einzige, mas

ich bisher an meinem Leibe verloren habe, und dieß die einzige Krankheit, deren Dauer und Wichtigkeit in meinem bisherigen Leben Aufmertsamkeit verdient. Während derselben habe ich große Aufälle von Schwindel und Schwachteit des Hauptes gelitten, von denen ich gott-lob! in der Fremde fast nichts mehr empfunden.

Bor diefer Beimfuchung Gottes hatte mein Bater einen Bofewicht gum Lebrjungen in Dienften, der mich lebrte, es an meinem eignen Leibe zu werden. Er besuchte nachher unser Saus und gab vor, in Schweden niedergelaffen gu fenn. Bott! vergieb ihm und mir. Die traurige Erfahrung an meinem eigenen Benfpiel hat dieses Gute in mir gewirkt, fo fireng und behutsam als möglich auf allen Umgang ber Rinder mit Bedienten und Gefinde zu fenn. Ich habe dieß, so viel ich gekonnt, zu meinem Augenmerk in meinen beiden hofmeifterschaf. ten zu machen gesucht. Ich erkenne jest, daß es eine Sittenlehre und Cafuiftif bes Satans ift, Die uns einige Gunden flein macht in Bergleidung anderer. Meine Bernunft fand immee die Gureren als ein fehr menschlich und vergeblich Berbrechen. Ich hatte Josephs Geschich. te ohne Ruben gelesen. Ja ich hielt selbige fur ein Mittel der Tugend, um dem Ungluck einer ungleichen Ghe oder dem Menneide bes Ehebruchs zu entgehen. So wenig vernimmt der Mensch von dem, das des Geistes Gottes ist. Ich bin in Niga dem Chebruch sehr nahe gewesen, ich habe Versuchungen des Fleisches und Wlutes sowohl als des Wiges und Herzens gehabt, und Gott hat mich gnädig bisher selbst von den Schlingen der Huren, ich möchte sagen durch ein Wunder, behitet. Er wolle mir Gnade geben, mich vor aller Besieckung des Geistes und Leibes zu hüten, und dieses irdische Gefäß, das er durch seine Einwohnung heiligen wolle, zum Gliede Christi machen und von aller Unreinigkeit lauter und unversehrt erzhalten!

Ehe ich auf die lette Periode meiner Erziehung komme, will ich noch eine Betrachtung über solche kleine Winkels und Nebenschulen machen, für die manche so eingenommen sind, daß sie selbige öffentlichen vorziehen. Ich bin nicht dieser Meynung. Ich glaube, daß eine mittlere Anzahl von Kindern ungleich mehr Müshe und Fleiß erfordert, als eine größere, und eine kleine Anzahl für die Sitten der Kinder gefährlich ist, weil ihre Vertraulichkeit leichter siatt hat, und zu dem Misbrauche derselben dasher mehr Gelegenheit, wie auch zu dem Neide und Hasse, der unter vielen nicht so schädzlich, und mehr zur Eisersucht und Ausmunterung dient.

Mein Bater, mein redlicher Bater, nahm mich mit viel Gorge aus diefer Bucht, wo ihm su aute Soffnungen, und vieffeicht großere bon meinem Kortgang im Bernen gemacht waren. als felbiger verdiente. Er entschloß fich endlich. mich in eine offentliche Schule zu thun, und er that eine gluctliche Wahl an der Kneip= boffchen. Ich batte Schuler, Die unter mir gewesen waren, akademische Frenheit erhalten febn, und mußte mir jett gefallen laffen, auf der zten Rlaffe als der 6te dem Range nach vorlieb zu nehmen, wo ich lateinische Autores ju erflaren bekam, die mir febr geläufig maren, daß ich also feine Zubereitung nothig hatte, um andere zu übertreffen. Es war furz por der bffentlichen Drufungszeit, daß ich zur Schule fam. Dieß war Urfache, daß der Rector derselben mit vieler Klugheit mich unter meinen Unfpruchen feste. Ich hatte zugleich bier Gelegenheit, einen Unfang in der Bifforie, Geographie, und dem Styl zu machen. Der Rector diefer Schule war ein verdienter gelehr. ter und frommer Mann, Dr. Galthenius, ein Mann von feltnen und außerordentlichen Gaben, der gleiche Treue und Weisheit und Redlichkeit in feinem Umte befaß. Rächst ihm habe ich zwen Lehrern vornehmlich viel zu dans fen, die beide jett Prediger, der eine ben der Altstadt, der andere auf dem Lande, geschickte, liebreiche und fromme Zwillinge, die bende in ihrer Art Muffer waren, Buchholt jund Herold.

Ben ber erften Berfetung nach gehaltener Schulmusterung fam ich als der erfte auf die erfte Claffe; eine Unterscheidung, die mir von meinen Mitschilern obne Reid gegennt mur-De. Ich mußte fur diese fleine Freude wegen meines Ausschlages eine aute Zeit aus ber Schu-Ie bleiben. Dier bekam ich die ersten Begriffe von Philosophie und Mathematik, von Theologie und Bebraifchem. Bier wurde mir ein neues Feld zu Ausschweifungen offen, und mein Gehirn murde ju einer Jahrmarktebude von gang neuen Baaren. Ich brachte diefen Wirbel mit auf die hohe Schule, wohin er eigent= lich gehörte, und wo ich als ein akademischer Burger den 30. Marg 1746 eingeschrieben murde.

Ich bin ein Schüler des berühmten Runten in allen Theilen der Philosophie, der Mathematif und Privatvorlesungen über die Algebra gewesen, wie auch ein Mitglied einer physico-theologischen Gesellschaft, die unter ihm ausgerichtet wurde, aber nicht zu Stande kam. Mit wie wenig Treue, mit wie wenig Ordnung und mit wie wenig Rugen sind alle diese Gelegenheiten zu lernen und nusbar zu werden, von mir abgewartet worden — wie wenig habe ich daran gedacht, daß ich den sauren Schweiß meines Baters durchbrächte und die füße Hoffnung vernichtete, Früchte von dem zu sehen, was er mit so viel Lust und Berleugenung seiner eignen Nothdurft anwendete. Here Gott! und vergieb — Ersehe ihm das, warum ihn sein eigen Kind gebracht hat — und rechne es mir nicht zu, oder laß mich die Strase, die ich dafür verdient, nicht zu schwere empfinden. Begnüge dich an der Reue und dem Schmerz, womit ich erkenne, — und laß es nicht zu spät erkannt seyn.

Die Erinnerung eines nicht fo berühmten Lebrers iff mir angenehmer. Gott ließ ibn in unterdrückten, fummerlichen und dunkein IImftanden leben; er war eines beffern Schickfals werth. Er befaß Eigenschaften, die die Welt nicht achtet, und daher auch nicht belohnt. Sein Ende war wie fein Leben, unvermerft, ich zweife nicht, daß es felig ift. Gein Rame war Rappolt; ein Mann, der eine besonbre Scharffinnigfeit befaß, naturliche Dinge gu beurtheilen, mit der Alndacht und Ginfalt und Bescheidenheit eines driftlichen Beltweisen, und eine ungemeine Starfe, den Beift der romifeben Schriftsteller und ihrer Sprache nachzuahmen. gaß Gott! beinen Segen und ben Segen ibres Baters auf feinen Gobnen ruben! Unterbeffen ich in den Borhofen ber Bif.

senschaften umschweiste, verlor ich den Veruf, den ich geglaubt hatte für die Gottesgelehrtheit gehabt zu haben. Ich fand ein Hinderniß in meiner Zunge, in meinem schwachen Gedächtniß, und viele Henchelhindernisse in meiner Teufungsart, den verdorbenen Sitten des geistslichen Standes, und der Wichtigseit, worin ich die Pflichten desselben sehe. Ich hatte frenlich Mecht, wenn ich mich selbst als den Geber und Urheber dessenigen, was dazu gehört, betracktete. Ich vergaß die Quelle alles Guten, von der ich alles erwarten und mir versprechen konnte, was mir sehlte, und mit dessen Bensfand ich alles hätte überwinden können, was mir im Wege sag.

Ich genoß als Student einer vorzüglichen Liebe von meinem Pathen und Beichtvater, in dessen Hause ich wöchentlich speiste, auch von seinen Sohnen, insbesondere dem Gottesgelehrten, der durch seine Schriften wie sein Bater sich berühmt gemacht, wo ich gleichfalls die Woche einmal speisete; daß ich also zwen Frenztische hatte, um Gelegenheit zum lernen zu haben, und die Schüchternheit, die ich spat behalten habe, und die mir noch anhängt, mir abzugewöhnen. Ich hätte unstreitig alle diese Bequemlichkeiten besser anwenden können, als ich gethan, und ich habe den Schein der Undankbarkeit mir für einige zugezogen.

Obgedachter mein Pathe machte mir unterschiedene ansehnliche Geschenke von Büchern, er gab mir gleichfalls den Zubereitungs-Unterricht zum Christenthum, und segnete mich unter einer großen Anzahl anderer den Sonntag nach Ossern, wo ich nicht irre 1743 oder 44, ein. Ich erinnere mich, daß er auf den Altar kam mit dem siebenten Vers des Liedes: Ach herr! wie ist dein Zorn so groß 2c.

Dein' Shaffein thust du weiden wohl, Im Busen du sie tragest, Dein' Urm hast du der Lämmer voll, Des Schwachen treulich pslegest. Niemand reist dir eins aus der Hand, Dein Blut hast du daran gewandt, Uns theuer erkauft zum Leben. Ja, weil du uns gezeichnet hast, Nicht zu schwer machst des Kreuzes Last, So sey dir Alles ergeben!

Ich komme auf die Folge meines Lebens zurück. Was mich vom Geschmack der Theologie und aller ernsthaften Wissenschaften entfernte, war eine neue Neigung, die in mir aufgegangen war, zu Alterthümern, Eritik — —
hierauf zu den sogenannten schönen und zierlichen Wissenschaften, Poesse, Romanen, Philologie, den französischen Schriftsellern, und
ihrer Gabe zu dichten, zu malen, schildern,
der Einbildungskraft zu gefallen 2c. Gott wolle
mir den Risbrauch meiner natürlichen Kräfte,

Die fich vielleicht unter einer gehörigen Unwendung berfelben auf eine vorzugliche Urt ber Welt fowohl als mir felbft hatten bervorthun und nutlich machen fonnen, ja die ich gum Dienft feines Saufes und feines Werts auf Erden gewidmet hatte, die ich fo verftummelt und verborben habe - - Den Aufwand der edeln Zeit. Die Unfoiten meines Baters, die hoffnung, einen Stab feines Alters an feinen Rindern gu haben - - Mein gnadiger Gott! hore und vergieb! Berbeffere, was ich verdorben habe, wenn es nicht zu fpat ift, und mache bas Nachiabr. bas du mir noch gonnen willft, besto gefegne=. ter. Lag alle meine Fehler zu meinem Beften gereichen; laß sie mir dienen, endlich einmal flua zu werden, und andere mit defto mehr Rach. bruck und Gifer vor ben Rlippen zu marnen. an denen ich felbst gescheitert!

Ich bekannte mich also zum Schein zur Rechtsgelehrsamkeit. Meine Thorheit ließ mich immer eine Art von Großmuth und Erhaben-heit sehen, nicht für Brod zu sindiren, sondern nach Reigung, zum Zeitvertreib, und aus Liebe zu den Wissenschaften selbst, daß es besser wäre ein Märtyrer denn ein Taglöhner und Miethling der Musen zu sehn. Was für Unssinn läßt sich in runden und volllautenden Worten ausdrücken! Ich hörte also über die Inssitutionen nud Pandecten ohne Zubereitung und

Wiederholung des Gehörten, ohne Ernft, ohne Treue, ein Jurift zu werden; so wie ich feine gehabt noch gewiesen hatte, um ein Theolog zu senn.

Unverdeffen batte mir immer im Ginn aelegen, eine Sofmeisterstelle anzunehmen, um Gelegenheit zu finden, und in der Welt meine Krenheit ju bersuchen. Das Saus meiner lieben Eltern fchien mir einen 3wang in einis gen Stucken zu thun, und ich wollte Meifter meines Geldes fenn, worin ich zu meinem Beffen theils ein wenig zu fparfam gehalten wurde, theils aber ju fpat gelernt habe, felbiges, als ich mein eigenes hatte, beffer in Rathe ju halten. Bielleicht war auch fein gottlicher Segen ben meiner Einnahme, der das Wenige überflußig macht. Unordnung, der allgemeine Grundfehler meiner Gemutheart, eine falsche Großmuth, eine zu blinde Liebe und Wohlgefallen fur anderer Urtheile, und eine Sorglofigfeit, die aus Unerfahrenheit und Unwissenheit zum Theil entsprang, waren alle Schuld.

Der Jufall diente mir unvermuthet in meinen Absichten. Es kam ein Prediger aus Liefland, der mit unter die Hauslehrmeister gehörte und uns auf dem Clavier unterrichtet hatte, um seine Eltern und seine Freunde in Preußen zu besuchen. Er kam in unser Haus. Ich
glaubte eine ungemeine Beränderung in seinem

Betragen und Aufführung anzutreffen, da ich ohnedieß ein sehr gunstig Vorurtheil sur Lief-land und die Lebensart der Lieflander wegen einiger Freunde, die ich unter denselben hatte, begte. Er suchte unterschiedene ledige Stellen in Liefland zu besehen. Unter andern war eine auf dem Gute, woselbst er Prediger war. Die Bedingungen waren nicht vortheilhaft eben. Ein einziger Sohn, ein sehr reiches Hauß, seine Nachbarschaft und andere Dinge mehr bewogen mich diese anzunehmen. Ich entschloß mich, ungeachtet der Vorsellungen meiner Eltern und der bösen Prophezenungen, die man mir von der Frau machte, zu der ich kommen sollte.

Ich verließ meiner Eltern Haus im November 1752, unterbessen meine selige Mutter
vor Wehmuth schmelzte, mein Vater mich selbst
bis ans Thor begleitete, und ein alter Schwabe, ein ehrlicher, aufgeweckter Ropf, Wagner,
unser Nachbar und Buchhalter eines Buchladens, eine Meile mit mir suhr, und Morgens zu Tuß wieder nach der Stadt ging. Ich
hatte das Glück, einen guten Freund, Gericke, zu meinem Neisegefährten zu haben, des
sen Halbbruder mir viele freundschaftliche Diensie in Curland erwiesen, so wie ich in beider
Eltern Hause in Niga besondere Güte und Liebe genossen.

Ungeachtet der fpaten Jahreszeit mar die

Witterung und Weg außerordentlich aut, unfere Ueberfahrt über das Paff sehr glücklich, und die Gesellschaft eines Raufdieners, der in Nisga sich zu meiner Zeit verheirathete und seine eigenes ansing, sehr ausmunternd und angenehm. Außerdem hatten wir einen Armenischen Rausmann, der ohne eine einzige Sprache zu verstehen alle Länder durchreiste, große Lust zu schwaßen hatte, durch seine Zeichen und Figueren und unser Mißdeutung derselben sehr aufmunterte, eine Mäßigkeit in seiner Lebensart führte, die erstaunend war, und daben eine eben so bewundernswürdige Munterkeit und Frische des Leibes und Geistes besaß, ungeachtet er nicht mehr schien jung zu sehn.

Ich fehrte in Riga ben einem Landsmans ne meines Baters ein, der fehr lange in unsferm Hause auf die vertrauteste Art aus und eingegangen war. Hierauf nahm ich meine Reisse nach dem Gute, wo die Baronin B... lebzte, 12 Meilen von Niga, Regeln. Ich langte an einem Sonnabend auf Papendorf, dem Passorat dieses Gutes, an, sah Sonntags darauf die Familie daseibst, wo ich zu Haus gezhören sollte. Ein Kind von 9 Jahren, das sehr schüchtern, steif und zärtlich aussah. Ausser ihm hatte ich seine jüngere Schwester und eine Waise, die von der Baronin erzogen ward. Der Ansang, den ich in diesem neuen Beruf

machte, war gewiß schwer. Ich batte mich felbit, meinen Unmundigen, und eine unschlache tige, robe und unwiffende Mutter ju gieben. Ich ging wie ein muthig Ros im Pflug mit pielem Gifer, mit redlichen Abfichten, mit meniger Rlugbeit , und mit ju vielem Bertrauen auf mich selbst und Zuversicht auf menschliche Thorheiten ben dem Guten, bas ich that ober thun wollte. Wir find von Ratur geneigt, uniere Bemubungen ju überichaten , Die Birf. ungen babon als eine unumgangliche Rolge gu erwarten, anderer Pflichten nach unfern Borurtheilen und Reigungen abzumagen und zu berechnen. Der Actersmann fann fich feine hundertfaltigen Fruchte von der forgfaltigen Wirthschaftsfunst allein versprechen. Der Boben , die Bitterung , die Gigenschaft bes Saamens, ein fleines Ungeziefer, Dinge, die unfrer Aufmerksamfeit entgeben, baben ihren Untheil, und über das alles das Gedeihen der gottlichen Borfehung und Regierung. Meine Bandlungen follten von Menschen erkannt, bisweilen bewundert werden, ja fie follten gu ibrer Beschämung gereichen. Dieß find alles unlautere Triebe , die den Gebrauch unfrer Rrafte verwirren und zu Schanden machen. Gott erwies mir unendlich viel Gnade; er gab mir mehr Geduld, als ich fahig war, mehr Klugbeit, mehr Gluck, das ich alles auf meine eige

ne Rechnung vielleicht schrieb, und vielleicht eine Wirtung des Gebets meiner frommen Gl. tern und eine Rachficht feiner gottlichen Lanamuth und Gnade war. Meine ungefellige oder wunderliche Lebensart, die theils Ochein, theils falsche Rlugheit, theils eine Kolge einer innern Unruhe war, an der ich sehr lange in meinem Leben fiech gewesen; eine Ungufriedenheit und Unvermogenheit mich felbst zu ertragen, eine Eitelfeit, fich felbige jum Rathfel zu machen, verdarben viel und machten mich anstoffig. Sch fchrieb zwen Briefe an die Baronin über die Erziehung ihres Rindes, Die ihr das Gemiffen aufwecken follten. Man verftand feibige nicht, und ihre Aufnahme goß Del ins Keuer. wurde also unvermuthet abgeschafft, ohne ein halbes Jahr im Saufe gewesen zu fenn, mit einigen Demuthigungen meines Stolzes, fur Die ich durch die Zartlichkeit des Rindes, und die Schmeichelen, unschuldig zugleich oder mit Bofem fur Gutes vergolten ju fenn, einis ge Genugthuung batte. Ich wickelte mich, fo weit ich konnte, in den Mantel der Religion und Tugend ein, um meine Bloße damit zu decken, schnaubte aber vor Wuth mich zu rachen und mich zu rechtfertigen. Dieß war eine Thorheit; die ich felbft mit ber Zeit einfah, und die daher verrauchte.

Ich brachte hierauf einige Monate in Ris ga ju, verzehrte das wenige Geld, das ich empfangen hatte, und war überdieß auf Rechnung meines Wirths, der eben derjenige gands= mann meines Baters war, wo ich ben meiner Unfunft eingefehrt hatte. Diese Zeit murde von mir zwischen einem wusten misantbrovischen Kleiß und Ausschweifungen der Lufte und des Mußigganges getheilt. Mein Geld ichmol; bis auf den letten Dukaten, den ich die Thorheit hatte für einige unnübe Bucher anzubrechen. Ich hatte theils forglos gelebt, theils vergeb= liche Versuche gemacht, eine neue Stelle gu bekommen. Gott erbarmte fich meiner und bediente fich des Schwagers felbst diefer Baronin, um mir eine fehr vortheilhafte Gelegenheit und Thur in Rurland aufzuthun, da ich am Rand der Dürftigkeit war, und schon viele schlaflose Rächte um felbige gehabt batte. Ich fühlte meine Verlegenheit viel fiarfer, weil ich feinen Freund, mich zu entdecken, hatte, und das haus, wo ich war, meiner vollig überdruffig geworden. Ich machte ihnen aus diefer Undankbarfeit gegen meiner Eltern gutes Berg ein großes Berbrechen. Es ift wahr, daß diese leute febr eigennüsig, und ruhmrathig mit ihren guten Werken waren. Dieß muß uns aber bas Gute nicht schmalern, was wir von der hand des Rachsten genießen. Unfre Gitelfeit laßt uns gu

viel über die Bewegungsgründe und die Art, womit man uns verbindet, flügeln, damit wir desto weniger Urfache haben erkenntlich zu senn. Ich habe sie mit gleicher Münze bezahlt; und gestehe dieß mit Scham und Neue; wiewohl ohne meines Wissens vorsählich so gehandelt zu haben, sondern theils aus Unwissenheit, theils aus Noth.

Ich fam also 1753 in der schönsten Sabresteit nach Rurland zu dem General W ... der eine geborne Grafin von R .... zur Gemablin, und zwen Gohne hatte. Ich folgte bier zwen hofmeistern, die zugleich gearbeitet batten, davon der eine ein Windbeutel und rober Mensch, und der andere ein seichter Ropf gewesen war. Ich fand bier zwen Kinder von einer fehr verschiedenen Gemuthsart, als ich an meinem Baron gehabt hatte, wo mehr Bucht, Alnsehn und Schärfe nothig, und mehr zu boffen war, weil der alteste große Kabigfeit befaß, mit beffen Reigungen ich aber niemals so zufrieden babe senn konnen, als meines erften Boglings mich gemacht haben. Gott erzeigte mir unfäglich viel Gnade gleichfalls in Diesem Saufe ben Rindern und Eltern, ja felbft ben allen Sausgenoffen. Ich schrieb felbige gleichfalls zu viel auf meine Rechnung und machte zu große Gegenansprüche für meine Werdienste. Ich wurde unzufrieden, ungeduidig,

heftig, aufs äußersie gebracht, — — und hatte viele Muhe, ein Jahr auszuhalten, wo ich mit vielem Gram, Verdruß, Unwillen, zum Theil Unglimpf — wiederum nach Riga ging.

Außer der außerordentlichen Gunft, die ich in diesem Hause von Eltern und Kindern, meisnen Abschied außgenommen, genossen habe, erwarb ich mir die Freundschaft des Herrn von Oven, eines Westphälers, eines sehr verdiensten Mannes, der ein seltenes Herz mit einem vorzüglichen Genie verband, und in dessen liebzreichem, nühlichem und herzlichem Umgang ich öfters außerordentlich glücklich mich geschäht habe. Der liebe Gott vergelte ihm, und regiezre ihn, und mache ihn vollsommen glücklich und ruhig. Wir hatten einige Alehnlichseit in unsern guten Absichten und Ausschweifungen derseiben, in unsern Wünschen und in dem Manzgel ihrer Erfüllung.

Nächstem ist ein geborner Turke ein brüderlich gesinnter Freund gegen mich gewesen,
gegen den ich leider sehr unerkenntlich senn muß.
Gott gebe mir Gnade, meinem lieben Bassa
gerecht zu werden, und vergelte ihm alles Gute, was er auf alle mögliche Art mit einem
sehr redlichen, treuen und zärtlichen herzen an
mir gethan hat.

Eben so manche suße Stunden hat mir

ber Umgang bes Hrn. Parisius, eines Regisments: Chirurgus ben der rußischen Urmee, und des gelehrten und gefälligen Magister Haasse gegeracht, der ben ungleich größern Berdienssten, ungleich geringern Bortheilen, ungleich höhern und allgemeinern Gaben, zufriedner und demáthiger zu leben durch sein Benspiel leisder! umsonst lehrte.

Ich erinnere mich bier besonders mit ber Wehmuth eines freundschaftlichen Bergens bes Dr. Lindner in Mietau, deffen Umgang und befandige Bertraulichkeit ich mit Schmeichelen auführe, und fein Schickfal um besto mehr bedaure, weil ich ihm jest hierin nur gar zu abnlich bin. Der Sochfte wolle ihm fein Rreus eben fo fegnen, als er meines gescanet bat, um mich zur Erfenntniß des einzigen Rothwendigen und meiner felbft zu bringen. Er trofte ibn mit eben bem Troft, womit ich getroffet worden bin, und schenke ihm eben den Ernft gur Befferung feiner felbft, mit bem ich Gottes Geift jest anrufe, und feine Guhrung als das einzige Mittel, Gunde zu meiden, und aus den Jrrwegen, worein fie und zulezt bringt, wieder herauszuhelfen! Erhore mich, Gott, um beines Gohnes und deines heiligen Ramens wil-Ien. Imen !

Ich ging also 1755 im besten Sommer wieber nach Riga zuruck, voller Betrachtung und

Rachbenken über meine eigene Bermirrung, que gleich aber voller hoffnung und Bufriedenheit, die mir die Gegenwart zweper Freunde verfprach. Der erfte davon war mein Berens. ben Gott als ein besonder Berkzeug gebraucht, deffen Ubsicht und Ende ich noch nicht absehen fann, wiewohl ich voller Vertrauen und Buversicht lebe, daß seine weise Borfebung, die Menschen braucht, um Anoten in unserm Leben zu machen, felbige auch zu feiner Ehre und zu unserm Beffen aufzulofen weiß. Diefer außerordentliche Freund war einer meiner Lieblinge in Ronigsberg gewesen, und war von da auf Reisen gegangen, wo er mit großem Nuten und augenscheinlichen Borgugen wieder guruckfam. Gott weiß, wodurch er fur mich fo febr eingenommen worden. Der die Bergen fennt und pruft und zu brauchen weiß, hat feine weifen Absichten gehabt, uns beide durch einander in Bersuchung zu führen. Ich glaube an Gottes Borfehung in diefem Spiel, als ein Chrift, dem die Vorsehung Rechenschaft von jedem seis ner Saare auf dem Saupt versprochen. Diefer Freund hatte mich fo wenig vergeffen und feine Freundschaft so wenig gegen mich geans dert, daß er mich aufzusuchen eilte, sobald es ihm möglich war, und unvermuthet defiwegen nach Mietau fam, ja in eben der Racht einen Expressen abschickte, der das gange Saus in Grünhof in Aufruhr sette. Ich suhr aus dem Bett um mich in Rleider zu wersen, und ihm entzgezen zu eilen , und fand ihn ruhig schlassend. Sein Willsommen war so außerordentlich zärtlich und freundschaftlich , daß ich in Verlegenbeit gerieth , ihm in meiner Antwort gleich zu kommen , oder ihn zu erreichen. Er bezauberte mich mit Aussichten , Auschlägen , Begriffen von der Welt , neuen Wissenschaften , dem herrschenden Geschmack des jezigen Jahrhunderts ze. und hundert sinnreichen Ausschweifungen , die ein menschenfreundlich Herz und eine fruchtsbare Einbildungskraft hervorbringen fann.

Der zweite Freund, den ich zu meinem Wirth gewählt hatte, war mein alter Lindner, mit dem ich von dem ersten Jahre der hohen Schule an in einer brüderlichen Vertraulichkeit gelebt hatte, und der jest Mector in Niga geworden war. Ich war der Lepidus in diesem Triumvirate; die Freundschaft aber wallte in uns dreyen gleich start. Wir brannten gegen einander uns zu sehn und zu genießen.

Wie viel Schlacken sind in den besten unferer natürlichen und fünstlichen Triebe! Wie verdorben muß der Boden seyn, der die beste Waizensaat zu Trespe macht und verwandelt! Wie leicht ist es der Natur selbst, auszuarten!

Ich fam eben zu einer Zeit, wo man in Riga das Landleben auf den Sofchen genießt,

und hatte bas Bluck, eine Rur bes Dormon. ter Brunnens mit ber Berensichen Kamilie gu gebraucen. Meine Gefundheit hatte theils durch Die Schularbeit . Durch einen unordentlichen Rleiß in Rebendingen, und durch den Tumult von Affecten, in dem mein Gemuth, wie ein Rachen auf einer ftarmischen Gee, beständig bin und hergeworfen ward, febr gelitten; daß mir also diese wohlthatige Belegenheit febr gu ftatten fam. Ich fonnte, ungeachtet alles Anlaffes zufrieden zu fenn, mich der Freude in der Gefellichaft der edelften, munterften, gutherzigsten Menfchen beides Geschlechts doch nicht überlaffen. Mein Gehirn fah einen Rebel von Begriffen um fich, die es nicht unterscheiden konnte; mein Berg fühlte Bewegungen, die ich nicht zu erflaren wußte : nichts als Mistrauen gegen mich felbst und andere, nichts als Qual, wie ich mich ihnen nahern oder entdecken follte; und in diesem Zustande habe ich mich am meisten in demjenigen Saufe befunden, wo ich ber großte Bewunderer, Berehrer und Freund aller derjenigen war, die ju felbigem gehorten. Wie ift es möglich, daß man mich hat fur einen flugen, geschweige brauchbaren Menschen halten fonnen, wo es mir niemals moglich gewesen, mich, was ich bin und fenn kann, ju entdecken. Dieg ift ein Geheimniß, das ich niemals habe verstehn, noch auftlaren fon-

nen. Ich habe alfo Urfache, alle biefe Dinae theils als Abnungen anzusehn, theils als Mirfungen ber Sand Gottes, Die ther mir schwer gewesen, daß ich mich selbst unter allem dem Guten, was mir von Menschen gefchab, nicht erkennen sollte. Ich sche alle meis ne Unruhe, unter der ich gelebt, als eine Folge davon an, und ich trofte mich, daß Gott diese Ruthe, unter der ith geseufzt, ohne sie zu ertennen, jest bon fich legen und mir feinen anadigen Willen entdecken wird, dem ich mich gang überlaffen. Ich bin eine ungeitige Frucht in allem meinem Thun und Handlungen, in allen meinen Unternehmungen und Unfchlagen gemefen, weil fie ohne Gott gewagt, angefangen, und ein Loch befommen, anstatt ein Ende zu nehmen. Ich habe mich endlich wund und blutig gegen ben Stachel gestoßen, den ich nicht habe erkennen wollen, und bitte nichts mehr, als daß der anadige Gott, der feiner Berbeißung nach dem buffertigen und glaubigen Sunder vergiebt und alles vergangne bers gift, mein funftiges leben neu und heilig fenn lassen wolle.

Ich lebte also in Niga, und genoß viele zufriedene Stunden und viele Gefänigkeiten in meines Freundes hause, wo ich als ein Bruder, ja bennahe als ein alterer Bruder angessehen war. Der Schulftaub war mir verhaßt

gewor'ben, und ich wollte und follte mich dem nüglichen Geschmack der Zeit bequemen, Hansdels- und denomische und politische Dinge treisben. Diese Wissenschaften gesielen mir wegen der Neuigseit und dem Einfluß in das menschliche Leben. Ich hätte selbige zu Nebendingen mit wiehr Füglichkeit wählen können, als metaphysische oder romanhaste Systeme. Aber es war rinüberlegt, ein neu Gebäude anzusangen, um nich mit einmal aus der Telle in Geschäfte zu versehen, die Geläusigkeit und Ausführung und Anführung oder vielmehr Handsleitung erfordern.

Mahrend diefer Zeit hatte ich das Gluck. meinen erften Bogling , den jungen Baron B . . in mieines Freundes Saufe zu febn. Ich mar durd) meinen Nachfolger gerächt worden. Aus gutem Bergen nahm ich mich seiner an, und hattie gern einen Sandlanger an feinem Unterricht abgegeben. Es schien aber, daß dieß eber Unlaß gab, eine Raltsinnigkeit in unfrer Freundfchaft, und dieß einen fehr schlimmen Stein beis Anftofes in des Junglings Gemuth gu meichen. Mein Freund ichien meine Aufmertfainfeit fur den jungen Baron als Eingriffe oder Borwurfe anzusehn, und der lettere bezahlte mich mit haß und Verachtung. Wir waren vielleicht alle dren in einem Migverständniße, das aber allen dreven nachtheilig wurde, und

dem jum großen Anfioß gerieth, dem wir am meisten zu nugen oder zu gefallen fuchten.

Ich wurde mit der Zeit schwermuthiger. weil ich keinen Weg vor mir sah, mir auf eine ehrliche Urt fortzuhelfen und nach Wunsch und Rejaung gebraucht zu werden. Gott nahm fich wieder meiner an auf eine fehr außeror= dentliche und augenscheinliche Art. Ich wurde in eben daffelbe Saus nach Kurland auf die bringenofte Urt zurückgerufen, aus dem ich mit eimger Uebereilung nachtheiliger Reden ausgegangen war, und man erbot fich, alle meine Forderungen fich gefallen ju laffen. Roth. Selbfigefalligfeit, und jum Theil Bernunft und Rlugheit riethen mir, diefen Ruf zu boren. Ich fam alfo gegen das Ende deffelben Jahres nach Rurland und Grunhof fehr willfommen zurück.

Mit dem Anfang bes 1756. Jahres erhielt ich von meinem lieben Bater die betrübte Nachricht von meiner seligen Mutter Unpäslichkeit,
und nicht lange darauf den zärtlichen Befehl,
nach Hause zu kommen, falls ich sie noch sehn
wollte, und ihre Bünsche hierin zu erfüllen.
Dieß sehte mich in neue Unruhe; die Borstellung, eine liebreiche Mutter zu verlieren, und
eine Ueberlegung über meine Berfassung und
den wenigen Trost, den sie haben wurde, mich
wiederzusehn. Ich hatte ein reichlich Gehalt

von 150 Albertusthlr., und keinen Rock bafür mir angeschafft, ja mich sogar in Schulden gesetet, wozu eine thörichte, gramvolle Reise nach Riga Anlaß gegeben hatte, meinen Freund zu sehen, den ich unpäßlich fand, und dem ich mehr im Wege und Vorwurf, als zur Erleichsterung war. Dieses Geld hatte mir mein ehrzlicher Bassa vorgeschossen, ben dem ich nachzgehends noch tieser eingerieth, ohne daß ich im Stande war, ihn vor meiner letzten Abreise zu bezahlen, und ihm noch nicht habe Gnüge thun können, woran ich ohne Wehmuth und Schmerzen nicht gedenken kann.

Mein Herz und meine Pflicht riefen mich gleichwohl nach Hause. Ich gab die Nachricht davon meinen Freunden nach Niga, die sich hierauf erklärten, und mich in ihre Dienste, Geschäfte und Familie aufnahmen. Ich fand vielen Widerstand dieß einzugehen, unterdessen war es ein Trost, worin ich Gottes Vorsehung zu sinden glaubte und mich sowohl selbst als meine Eltern damit zu schmeicheln mennte. Ich machte also den letztern auf meine Unkunst mit Iohannis Possnung, ging mit einem schwezen und zweiselhaften Herzen die Bedingungen, und ein Verbindniß mit der Berensschen Kazmilie ein, auf deren Unkossen ich eine Reise thun sollte, um mich auszumuntern und mit

mehr Ansehen und Geschick in ihr haus zus ruckzufommen.

Gott aab außerordentlichen Gegen , daß ich bon dem Saufe aus Rurland, mit Scheingrun. ben und ohne Aufrichtigkeit, losgelaffen wurde, unter dem Berfprechen wieder zu fommen , das eine offenbare Luge und wider alle meine Ab. fichten und Reigungen war. Ich langte den vierten Lag am Sonntage fruhe mit borguglichem Gluck in Trutenau an, und wurde von meinem Better Bopfel und meinem lieben Bruber, der in Ohnmacht fiel, mich wiederzusehn, in einer Rutsche eingeholt. Gott, mein liebreicher Gott, hatte meine felige Mutter über 20 Wochen auf mich warten lassen, ehe er fie zu fich nahm. Mein alter Bater lauerte weinend am Kenster auf mich, und machte mer einen betrübten Willfommen. Ich fab meine Mutter - - meine felige Mutter - - bie Gott durch fo viel wiederholte Bunder bom Siech- und Todbette hatte aufstehen laffen, ohne jemals mit rechtem Ernft von ihren Rindern wenigstens von mir, barum gebeten noch gedankt worden zu fenn. Sie empfing mich mit mehr Gleichgultigfeit, als ich dachte, weil fie ben Tag vorher eine schleunige Beranderung erlitten, und Gott ihre Schritte zum Grabe verdoppelte. Sie gestand, daß sie nichts mehr auf der Welt erfreuen tonnte - - fie bestrafte

inich mit ben erffen Augenblicken, wegen bes Cones, mit dem fie mich reden borte, der ihr verändert, und nicht mannlicher geworden gu fenn ichien. Gie war ein Gerippe, und ihre Buge durch ibr fchmerzhaftes langwieriges Lager ganglich verstellt, daß ich fie ohne ein naturliches Mitleiden nicht ansehen konnte. Ich gestehe es, daß mein Berg weit unter der Bartlichkeit war, die ich ihr schuldig geblieben, und daß ich im Stande war, mich ungegehtet ber naben Aussicht, sie zu verlieren, auf der Welt andern Zerftreuungen zu überlaffen. Unterdeffen hatte ich das Gluck, daß fie meine Sandreichung vor allen andern sich gefallen ließ, daß fie mich am liebsten rief, um sie zu beben und im Bette gurecht gu legen. Der gnadige Gott forderte fie nach einigen Tagen ab, da ich faum eine Boche ein Zeuge und Theilnehmer ihres Rreuzes, und ber Laft meines alten redlichen Baters gewesen war. Ich habe fie fierben gefeben -- unter vielen Bewegungen und Betrachtungen über den Tod - und den Tod eines Chriften. Der Sochste gab ihr in ihrer Todespein ein fauberlich Geberde, ihr Berg wurde fe in fanft gebrochen, und fie verging wie ein Licht obn übrig Web, auf bein unschuldig Blut, das du fur fie bergoffen. Ich wehnte ihrer Beerdigung mit unfäglicher Wehmuth und Betrübniß ben, wos

rin mein herz zu zerschmelzen schien; nurde aber leider durch die Welt und durch die Grif-len meines Glucks bald wieder getroffet.

Hierauf machte ich mich von meinen Verbindlichkeiten in Rurland gänzlich los, und ershielt Geld und Bollmacht zu meiner Reise, die ich nach langer Verzögerung und mit halber Schwermuth und Zufriedenheit einer falschen Hoff-nung antrat, woran es unser Fleisch und Blut und Belt und Satan niemals sehlen läßt, unt uns desto mehr ins Bloße zu setzen und für unsere Leichtgläubigkeit hernach auszulachen. Ich stieg den iten Oktober 1756 des Morgens frühe auf den Posswagen nach Danzig, und nahm vont meinem Vater auf dem Bett Abschied, für den ich Gott allein anrusen, und den ich dem himmslischen Vater jest allein empschlen kann.

Ich hielt mich in Danzig blos einen Posttag auf, und von da nach Berlin. Unterwegens hielt ich den erschrecklichen Sturm aus, der so viel Schaden gethan, und wo ich gottlob! unbeschädigt, wiewohl mit großem Glück, in Röslin ankam und ein Paar Tage stille lag. Mein Reisegefährte von Danzig nach Berlin war ein Jude, ein umgänglicher und gefälliger junger Mensch, der in Halberstadt zu Hause gehörte, und ein guter Neisegefährte für mich war, weil er, wie ich, studirt hatte, und auf Handel ausging. Ich ging in Röslin in die Kirche und

hörte einen erbaulichen Priester. Das Stabtchen ist sehr kummerlich und das Wirthshaus
elend. Wir waren die ersten Leute, die so lange sich darin aufgehalten hatten. Der Mann
war ein Barbier, und die Frau erwies mir viel Gutherzigseit, weil sie glaubte, daß ich viel ahnliches mit ihrem Prediger hatte, der mich erbaut hatte, ohne diesen Umstand zu wissen.

Sich fam hierauf den 14. Oft, in Berlin an, wo ich eine außerordentlich gutige Aufnahme ben bem Geh. Rath Urfinus fand, meines alten Baters wegen; wie auch ben dem jungen Grafen von Kinf. Außerdem wurden mir auf meines Freundes Empfehlung aus Riga viele Gefälligfeiten im Merkschen und Guzeowstischen Saufe erwiesen. Ich ließ mir diesen Ort, als ben ersten großen, ben ich gesehn hatte, außerordentlich gefallen, und fand dafelbft einige alte aute Freunde, Rugen, Daftor Reinbel, Reusch, die alle vergnügt waren, mich zu feben; ich lernte meinen Freund Gabme fennen; und unter Gelehrten den Juden Mofes nebit einem andern feines Glaubens und feiner Sabigfeit ober Racheiferung; den Drof. Onlger, der mich in die Afademie führte; Ramler; einen jungen frangofischen Akademisten, der ein Schweizer war, Merian, der mich zu Premontval führte. Sich konnte gleichwol nichts genießen, war als lenthaibent lenthalben gezwungen und für mich felbst in Alengsten, tieffinnig ohne zu denken, unstät und unzufrieden gleich einem Flüchtling eines bofen Gewissens.

Ich mich für meinen Borsat viel zu lange, und nach der Länge der Zeit viel zu unnüß aufgeshalten hatte, und ging nach Hamburg, weil Herr Merf eine Summe Goldes daselbst abzussehen wünschte, die mir viel Sorge machte, weil die erste Nacht das Schloß von meinem Koffer ging, die ich aber glücklich nach Hamburg überbrachte. Von da eilte ich nach Lüsbeck, wo ich den 28ten des Morgens an eisnem Sonntage ankam und in meines gütigen Mutterbruders Haus abstieg.

hier wollte ich auf Unfosien meiner Bluts, freunde überwintern. Ich kam unvermuchet, und verursachte so viel Wunder als Freude. Alles sah mich Gottlob! gerne, und ich habe Ursache, mich der Zärtlichreit und Freundschaft zu rühmen, womit ich in meines Oheims Hause, und ben den meisten meiner übrigen Verwandeten aufgenommen worden bin. Meiner Eltern Andenken war allenthalben gesegnet und glücklich für mich. Ich fand im Noedschen Hause viele Gunst und mehr als mir gedient war, an Karstens einen geprüften Freund. Meine alte Muhme erinnerte mich besonders öfters an meis

ne felige Mutter; fie waren fich fehr ahnlich, und hatten fich schwesterlich einander jederzeit geliebt.

Die sansten Entzückungen der Blutsbande waren für mich gewissermaßen neue Empfindungen, weil meine Eltern beide sich als Fremdlinge in Rönigsberg zusammengefunden hatten. Ich befand mich mitten unter redlichen und vergnügten Leuten, und überließ mich dem Müssiggange und den Lüsten desselben zu sehr, ich strengte mich an, was ich konnte, zufrieden zu sehn, und zerstreuete mich nach aller Möglichskeit — alles umsonst. Der Burm stirbt nicht — wie sollte jeder Sünder darüber erschrecken, ohne an das Feuer zu denken, das nicht auslösscht. Der erste allein ist Strafe und Qual genug.

Ich reisete unter Thrånen und tausend herzlichen Glückwünschungen den 24. Janner 1757 von Lübeck ab, und wurde von meinem Better und einer Gesellschaft Freunde auf den halben Weg nach Hamburg begleitet, wo wir ben dem alten ehrwürdigen Prapositus Branzdenburger abtraten, der sich in den Versuchen der niedersächsischen Poeten durch einige glückliche Gedichte bekannt gemacht, und gleichfalls ein weitläuftiger Vetter von uns ist.

Ich reisete ben gutem Winter den 5. Feb. ab nach Bremen. hier fiel ein ftarkes Thau-

wetter ein, ich fand aber dafür einen jungen Hamburger Reich, zum Reisegefährten, der nach Amsterdam gehn wollte, und mit dem ich Gesellschaft machte. Wir nahmen Extrapost um den kürzesten und sichersten Weg zu gehen. Wir reisten mit ungemeiner Gesahr die ersten Tage, weil alles überschwemmt und kein Weg zu sehn war. Den 9. geschah unste Abreise durch Delmenhorst, Wilshausen, Rloppenburg, Löningen, Voselohe, Lingen, Neuhus, Hartenberg, Zwoll, Amerissort, Amsterdam, wo wir den 17. anlangten.

In dem Wirthshause, wo wir einkehrten, traf ich einen Buben von Landemann an, der unser Haus sehr wohl kannte und ein Haustunde gewesen war. Sein Name war Alein. Es war ein durchtriebener schleichender Bose wicht, der seine Landsleute anleckte, um sie zu versühren und zu betrügen. Er war unser Ansührer in ein liederlich Haus, wo wir leicht hätten in Verlegenheit kommen können, weil er mit dem Wirth unter einer Decke lag. Er ließ alles auftragen, ohne einen Heller zur Bezahlung ben sich zu haben. Ich bezahlte für ihn, und er lief nach einigen Tagen mit dem Gelde weg, unterdessen er allenthalben nieder trächtige Schulden gemacht hatte.

Meine Zeit in Amsterdam war eben foverloren. Ich war irre gemacht, und wußte nicht, ob ich nach Sandel oder Wiffenschaften fragen follte. Ich batte alles Gluck, Bekannte und Freunde nach meinem Stande und Bemuthsart zu finden, worauf ich fonft fo ftolz gewesen war, verloren. Ich glaubte, daß fich jedermann bor mir scheuete, und ich scheute felbft jeden. Ich fann feinen Grund Dabon angeben, als daß Gottes Sand über mich fcwer wart daß ich ihn aus den Alugen gefest und perlaffen hatte , ihn mit lauem Bergen und mit bem Munde bloß befannte und anrief; daß meine Wege ihm nicht gefielen; baß ich ungeachtet feiner Erinnerung und Ruhrung meine Schuld nicht erkennen wollte; daß ich mich immer vielmehr zu zerftreuen, aber umfonft auch Dieß fuchte; daß ich meinen Geschmack gulest bennahe verleugnet hatte, um mir bloß felbft zu entgeben. Und diesen Grund finde ich' in bem größten Theil meines Lebens als einen Unftog, bag ich alles Gute, mas mir Gott verlieben, gemißbraucht, verscherzt, verschmabt habe. Ich ging barauf aus, mein Gluck gu machen; ich trug immer ben Borwurf gegen mich felbst herum , daß ich an meinem jegigen Wechsel nicht wohl gehandelt hatte; ich mußte alfo felbigen blos als ein Sulfsmittel anwenben, eine beffere Gelegenheit zu meinem Glud zu erhaschen; und ich hatte bieß gethan, wenn ich eine gefunden hatte, Die mich in Stand

gefest, meine Freunde zu befriedigen. Alles umfonst; fein Mensch konnte mich kennen, fein Mensch wollte mich kennen. Ich sollte meine Bahn zu Ende laufen und das Ziel sehn meiner unbedachtsamen Bunsche, meiner thörichten Neigungen, meiner ausschweisenden Einsfälle.

Ich erhielt endlich meinen Bunsch, nach England ju geben, mit den frengebigften Aufdringungen. Der lette Ort meiner Bestimmung gab mir noch meine einzige und lette hoffnung ein; ein lacherlich Borurtheil fur Diefes land unterftutte felbige, das ich immer als die Beimat oder den rechten Grund und Boden für meine abentheuerliche Denkungsund lebensart angeseben batte. Ich verließ am Grundonnerstage oder Charfrentage, den ich für unnothig hielt zu beiligen, weil er in Solland und England nicht als ein Reft angefehn wird, auf einer Treckschunte Umfterdam, fenerte die erften Ditertage in Lenden in ber großten Unordnung und Unterdruckung des Gemuthe. Hierauf ging ich nach Rotterdam, wo ich im Swienshoefd oder Schweinstopf einkehrte, dem beffen Wirthehause, und daselbft einen jungen Englander fand, mit dem ich bon Amsterdam nach Lenden gegangen war, der Gefellschaft fuchte. Dieß war mir fehr angenehm, und ich machte mir bereits ichmeichelhafte Einbildungen bon feiner Bekanntschaft, die ein schlechtes Enbe hatte. Wir bedungen uns eine Sacht nach Helvoetslung, wo denfelben Tag den 16. April Das Paquetboot abging; es war Connabend. Wir langten ben folgenden Sonntag in einer ziemlich farken Gesellschaft, unter ber auch ein junger Bremer mar, der der Sprache wegen nach England ging und zu ftudiren gedachte. ben febr gutem Winde in Harwid des Abends an, ohne daß ich einigen Anftoft der Geefrankbeit gefühlt hatte, Schwindel und einige lebelfeit ausgenommen. Wir mietheten uns den Morgen darauf, Montags, eine Poft. Mein Englander, beffen Ramen Shepherd, war ein Studirender, der auch auf Reisen in Solland ausgegangen und mit eben fo viel Ruten als ich, weil er feine andre Sprache als feine eigne verstand, und ein Katholik, wo ich nicht irre. Ich fand ibn Morgens auf Rnieen beten, und wunderte mich theils, erbaute mich theils an feiner Andacht, daß ich daber mehr Bertrauen zu ihm faßte. Er hatte fich angeboten mich fur 2 Guineen nach London mit al-Ien Unkosten des Zollhauses und anderer Ausgaben zu schaffen. Ich gab ihm felbige; er gab mir aber ungefahr eine halbe Guinee auf dem halben Weg zurück mit vieler Angst, und fagte, ich mochte bas übrige felbft bezahlen. Ich hatte mit seiner Unruhe so viel Mitleiden

und für seine Aufführung so viel Verachtung, daß ich nicht drang auf eine weitere Befriedigung. Er hatte es vielleicht aus Noth gethan, weil ich ihm selbst in London ben meiner Anskunft noch einen Schilling vorschießen mußte, den ich so wenig als ihn selbst wieder gesehen.

Wir kamen denselben Abend sehr spåt den 18. April 1757 in London an, wo ich mit meinem Bremer eine sehr unruhige Nacht in der Inn hatte, weil selbige als eine Mördergrube in unsern Augen vorkam, und voller Gessindel zu sehn schien, unsre Stube so sehr unssicher war, daß jeder ins Fenster einsteigen konnte, der uns nicht håtte durch die Thur aufwecken wollen. In London sind alle Fenster aufzuschieben.

Ich schöpfte einige Tage Othem, ehe ich mich meiner Geschäfte annahm, hatte nebst meinem Bremer, der in Begleitung eines Führers und Freundes, der ein junger Raufmann war und seine Schwester heirathen sollte, ein gutes Wirthshaus gefunden. Nachdem ich einen Miethslakai angenommen hatte, war die erste Thorheit, die ich beging, einen Marktschreyer aufzusuchen, von dem ich gehört hatte, daß er alle Fehler der Sprache heilen könnte. Er lebt in Islington. Ich erstundigte mich in einem deutschen Wirthshause nach ihm, wo man ihn sehr wohl kannte, und

mir geffant, bag er einige Ruren getban batte, die ihn berühmt gemacht; man fonnte aber nicht die Urfache meiner Bedurfniß feben. Ich ging, und fand einen alten Mann, ber mich untersuchte, und nichts an meinen Werfzeugen ber Sprache febn fonnte, ber mir fein Saus und eine große Gumme Geldes gur Bedingung feiner Rur machte, wo ich eine gewiffe Zeit lang nichts reden, und endlich buchstabiren lernen follte. Mehr konnte ich von feiner Methode nicht herausbringen. Ich mußte alfo meine Geschäfte mit ber alten Junge und mit bem alten Bergen anfangen. Ich entdectte felbige benjenigen, an die ich gewiesen war; man erfaunte über die Wichtigfeit meiner Ungelegenheit, noch mehr über die Urt der Ausführung, und vielleicht am meisten über die Wahl ber Derson, der man felbige anvertraut hatte. Rach. dem man fich von der erften Bewunderung erholt hatte, fing man an ju lacheln - - breift feine Bergensmeynung in entdecken - - über Diejenigen, die mich gesendet hatten, wozu ich gefommen war, und beflagte mich felbft. 211le diese Dinge beunruhigten mich und brachten mich zugleich auf. Ich arbeitete endlich an einem Memorial an ben ruffischen Abgesandten - - das war alles, was ich thun fonnte. Er benahm mir alle hoffnung etwas auszurich. ten, und gab mir befto mehr Berficherungen bon feinem Gifer mir gu bienen, bamit ber lette vielleicht angerechnet werden follte, wenn Die erfte eintraf. Es giebt gemiffe Stellen und gewiffe Gefchafte, bie man am besten und mit ber größten Ebre verwalten fann, wenn man nichts oder fo wenig als moglich thut. Goll. ten wir es und einen Ernft fenn laffen, alles mögliche in Acht zu nehmen, fo wurden wir erfilich unfre Bequemlichkeit und Rube fehr hintansegen muffen, und großer Gefahr und Berants wortung ausseben, und vielleicht Reinde machen, Opfer unfere auten Willens und Unvermogens werden. - - In diefen Umftanden befindet fich ein Minifter, der Hochverrath feiner Uflich. ten, der Ehre desjenigen, in deffen Ramen er da ift, u. f. w. als Rlugheit und Borfichtigfeit anfieht, ber das Intereffe anderer unterdruckt feiner eignen Sicherheit wegen, ber Schwierigfeiten fur Unmöglichkeiten anfieht. 3ch glaubte alfo, daß ich nach eben den Regeln in meis nen Geschäften verfahren mußte, so wenig als möglich thun, um nicht die Unfoften ju haus fen , mir burch übereilte Schritte Blogen ju geben und Schande ju machen; und bieß Benige mußte ich als Alles, was füglich und thunlich war, ansehn. Ich ging also unterdrückt, und taumelnd bin und ber, hatte feinen Menschen, bem ich mich entdecken, und der mir rathen oder helfen konnte. Ich war der Berzweiffung

nabe, und fuchte in lauter Berftreuungen felbige aufzuhalten und zu unterbrücken. Bas Blindheit, mas Raferen, ja Krevel war, fam mir als das einzige Rettungemittel vor. Laß die Welt geben, wie sie geht - mit der gafterung eines Bertrauens auf die Borfehung, die wunderlich hilft - - nimm alles mit, was dir auffibst, um dich felbst zu vergeffen -dieß war ein Soffen, nach dem ich meine Aufführung einrichten wollte, und burch jeden unglucklichen Berfuch niederfiel, das ich aber wieder aufbaute zu eben der Absicht. Mein Borfat war nichts als eine Gelegenheit - - eine gute Gelegenheit. Gott weiß, was ich nicht bafur angesehn batte, um meine Ochulden bezahlen, und wieder fren in einer neuen Tollheit anfangen zu konnen. Ich gab alfo Alles auf, die leeren Bersuche, in die ich durch Briefe, durch die Vorstellungen der Freundschaft und Erkenntlichfeit aufwachte, waren lauter Ochein, - faules Solz, Grrlichter, die Sumpf ju ihrer Mutter haben. Nichts als die Einbildung eines irrenden Ritters und die Ochellen meiner Narrenkappe waren meine gute laune uud mein Heldenmuth. Ich hatte in Berlin die Thorheit gehabt, eine Woche lang ben bem Lautenisten Baron Stunden zu nehmen; mein redlicher Bater hatte mich erinnert und begwegen gestraft, ich follte an meinen Beruf und an meine Au-

gen benfen. Dief mar umfonst gewesen. Der Satan verfuchte mich wieder mit der gante, Die mir in Berlin Berdruß gemacht hatte, weil ich eine geliebene unwissender Beife einem armen Studenten Biermet verdorben hatte, der fich von der Musik ernahrte, und dem ich feis ne Gutthuung dafür erwiesen, sondern vielmehr burch feine febr bescheidene und rubrende Empfindlichkeit im Bergen beleidigt worden war. Ich fing baber wieder an nach einer laute gu fragen, als wenn mein ganges Gluck auf diefes Infirument, in dem ich fo wenig mufika: lische Starte besite, antame. Es war nicht moglich eine zu finden, und man fagte mir, daß es nicht mehr als einen einzigen in Conbon gabe, der schweres Geld damit hatte ber-Dienen konnen, jest aber als ein Junker lebte. Ich brannte diesen Gobn der weißen Benne fennen zu lernen, und hatte meinen Wunsch. Wie febr bin ich durch denselben gestraft worben! Er wurde mein Bertrauter, ich ging tage lich aus und ein, verzog mich in feine Rachbarfchaft; er batte fein eigen Saus, unterhielt eine Sure - - Er bot mir alles an. Go febr mich mein Urtheil, mein erftes, von ihm entfernt hatte; fo viele Bedenflichfeiten ich über feinen Charafter in meinem Ginn begte, fo wurde alles von ihm eben gemacht. Ich glaub. te jest gefunden zu haben, was ich wollte - du kannst durch ihn bekannt werden, du hast jest wenigstens einen Menschen, mit dem du umzgehen kannst, du hast ein Jaus wo du dich zerstreuzen kannst, du kannst dich auf der Laute üben, und an seine Stelle treten, du kannst so glücklich als er werden. — Ich danke dem lieben Gott, daß er mich lieber gehabt, und daß er mich von einem Menschen los gemacht, an den ich mich wie ein Mühlensclave gekuppelt hatte, um einen gleichen Gang der Sünde und Laster mit ihm zu thun.

Mein blindes Herz ließ mir gute Absichten ben meiner Bereinigung sehen, einem Mensschun, der ohne Erziehung und Grundsäse war, Geschmack und die lettern einzuslößen. Ich Blinder wollte ein Wegweiser eines andern senn, oder vielleicht ihn unterrichten, zierlich zu fünsbigen, Bernunst zur Bosheit zu drehen. —— Ich fraß umsonst, ich soss umsonst, ich buhlte umsonst, ich rann umsonst; Bölleren und Nachzensen, Lesen und Büberen, Fleiß und üppiger Müßiggang wurden umsonst abgewechselt; ich schweiste in beiden, umsonst in beiden aus. Ich änderte in dren Vierteljahren fast monatlich meinen Ausenthalt, ich fand nirgends Ruhe; alles war betrügerisch, niederträchtig, eigennüßig Bolf.

Endlich erhielt ich den letten Stoß an der Entdeckung meines Freundes, der mir schon unendlich viele Merkmale des Verdachts gegeben hatte, die ich unterdrückte. Ich erfuhr,

baß er auf eine schandliche Art von einem reis den Englander unterhalten wurde. Er mar unter dem Ramen Genel befannt, gab fic aber für einen deutschen Baron aus, hatte eine Schwester in London, die auf eben folche Art vermutblich von dem .... ischen Abgefandten un. terhalten ward und unter bem Ramen einer Frau von Verl einen Gohn hatte. . . Ich erschrack über dieses Gerücht und wollte Gewißheit baben. Er hatte mir einen Dack Briefe lanaftens anvertraut, die er abzufordern vergeffen hatte, ungeachtet ihrer vorgegebenen Wichtigfeit, und die ich ihm auch nicht, ich weiß nicht aus welcher Ahndung, juruckgegeben, ohne daß es mir jemals eingefallen mar, fein Bertrauen zu miß. brauchen. Gie waren fehr los gefiegelt. Ich fonnte jest nicht der Bersuchung widerstehn, aus felbigen Gewißheit zu haben. Ich erbrach folche daber, und machte mir felbft die Entfculdigung, falls ich nichts hierin in Unfehung des ihm bengelegten Berbrechens finden wurde, fie ihm mit dem aufrichtigen Bekenntniß meines begangnen Borwifes wiederzugeben, und ihm in Unfehung des übrigen alle mogliche Berschwiegenheit zu verschworen; que gleich aber ihm meine Freundschaft aufzusagen, wofern ich andre Geheimniffe entdectt, die meis nen Grundfagen widersprochen hatten. Ich fand leider! ju viel um mich von feiner Schande gu

aberzeugen. Es waren abscheuliche und lacherliche Liebesbriefe, deren Sand ich fannte, daß sie von seinem vorgegebnen guten Freunde waren.

Ich war fehr unruhig über meine Maßregeln, glaubte aber aus Rlugheit genothigt gu fenn, einige Briefe guruck zu behalten, worin bie größten Broben feines Berbrechens enthal= ten maren, und ben Gebrauch babon ber Beit und den Umftanden zu überlaffen. Er hatte fich einige Zeit auf dem Lande ben dem Gefellen und Lohnherrn feiner Bosheit aufgehalten. Als er guruckfam, forderte er mit vieler Bebutsamkeit seine Briefe ab, die ich ihm mit einiger Unruhe einhandigte, und die er mit eben fo viel und mehr annahm. Ich wollte mich ihm entdecken und meine Borftellungen defimegen machen. Daber ließ ich mir gefallen, auf den vorigen Fuß wiewohl ohne das herz mehr mich wieder einzulaffen. Es schien, er hatte mich bloß zu schonen gesucht, um zu entdecken, ob ich von dem Geheimniffe der Bosheit etwas wußte. Wie ich ihn darüber schien ruhig gemacht zu haben, glaubte er fich mir allmählich mit gutem Sug entziehn zu fonnen. 3ch fam ihm zuvor und hatte eine andre Entschließung gefaßt, an den Englander, den ich fannte, felbit gu ichreiben, um ihm die Ochandlichkeit und Gefahr feiner Berbindung mit feinem Rebenbosewicht vorzustellen. Ich that dieß mit so viel

Nachdruck, als ich fähig war, verfehlte aber meines Endzweckes; anstatt sie zu trennen, vereinigten sie sich, um mir den Mund zu fropfen.

Unterdeffen war ich auf ein Raffeehaus gezogen, weil ich feine Seele zum Umgange mehr batte, einige Aufmunterung in offentlichen Gefellschaften zu haben, nud durch diefen Wieg vielleicht befannt zu werden, und eine Brucke sum Gluck zu bauen. Dieß war immer die erfte Abficht aller meiner handlungen. Es war mir zu theuer und zu verführerisch, långer auszuhalten ; ich war bis auf einige Guineen gefchmolgen, und mußte mich wieder verandern. Ich ging voller Ungft und Gorgen aus, um ein neues Bimmer zu haben. Gott war fo gnadig, mich eines finden zu laffen, in dem ich noch bin, ben febr ehrlichen und auten Leuten feit dem 8. Februar diefes 1758sten Sabres, in Marborough - Street ben Mr. Collins. Es find beides junge Leute, die fich eine Ehre daraus machen, Jedermann ju befennen, das fie Bediente gewesen, die einen fleinen Sandel angefangen, den Gott fichtbar gesegnet, und die dieß mit Dant, anhaltendem Gleiß, und Demuth erkennen. Es ift eine befondre Gunft der Borfehung, daß fie mich diefes haus hat finden laffen, in dem ich auf die billigfte und qufriedenfte Art lebe, weil ich nicht um einen Beller fürchten darf überfebt zu werden, und

die beste Auswartung umsenst genieße. Ich habe gedacht, wozu mich Gott nicht eher dieses Haus hat sinden lassen, das mich hatte früher retten können. Er weiß allein die Zeit, die beste Zeit, uns den Ansang seiner Husse zu zeigen. — Wir, die nichts verdienen als Zorn und das Unglück, wornach wir ringen, murren mit Gott, warum er uns nicht eher helsen will, uns, die nicht wollen geholsen seyn.

Sch hatte im vorigen Raffeehaus einen verfopften Leib auf 8 Tage lang bisweilen gehabt und einen erstaunlichen hunger, ber nicht gu erfattigen war. Ich hatte bas hiefige farfe Bier als Waffer in mich gesoffen. Deine Befundheit daher ben aller ber Unordnung ber Les bensart und meines Gemuths ift ein gottliches Wunder, ja ohne Zweifel mein leben felbft und Die Erhaltung deffelben. Ich habe in diesem Saufe nicht mehr, ungeachtet es bennahe bren Monate ift, and bochftens viermal ordentliche Speife gehabt; meine gange Nahrung ift Baffergrube und einmal des Tages Raffee. Gott hat felbige außerordentlich gedeihen laffen, und ich benfe mit feinem Benftande fo lange als möglich daben auszuhalten. Die Roth ift ber ftartite Bewegungsgrund zu diefer Diat gemes fen, diese aber vielleicht das einzige Mittel, meinen Leib von den Folgen der Bolleren wieber berguftellen.

Ich habe 150 Pfund Sterl, bier burchae. bracht und fann und will nicht weiter gebn. Meine Schulden in Liefland und Aurland belaufen fich also fammtlich über 300 Df. . . . To babe fein Geld mehr, und meine Uhr meinem Wirth gegeben. Die Gefellschaft des gedachten Buben hat mir viele unnute Ausgaben verurfacht; mein ofteres Ausziehn und Umziehn hat mich gleichfalls viel gefostet; ich habe zwen Kleis ber, davon eines die Wefte ziemlich reich befest, und einen Saufen Bucher mir angeschafft. Ich wollte in diesem Saufe mich alles Umganges entichlagen und mich mit nichts benn meinen Buchern zu troften suchen, davon ein ziemlicher Theil noch ungelesen oder wenigstens ohne Rachdenfen und rechte Unwendung ungenutt gelefen worden. Gott batte mir eingegeben, mie gleichfalls eine Bibel anzuschaffen, nach der ich mit vieler hite berumlief, che ich eine nach meinem Sinn finden fonnte, und von der ich ein febr gleichgultiger Befiger bisber gemefen. Meine Einfamfeit, die Aussicht eines volligen Mangels und des Bettlerfiandes, - - nach dem ich bisweilen aus Bergweifelung gerungen hatte, weil ich felbft dieß als ein Mittel anfah, mich aufzumuntern zu einem fuhnen Glucks freich - - ja ich wunschte mir die Armuth aus einer ruchloferen Abficht, um den gnadigen Samann's Schriften I. Ih.

Gott meines bisherigen Lebens, der mir alles mal im letten Rothfall bengestanden, von neusem und mit Borsat, mit sündlicher Recheit zu versuchen — furz die Dürre meiner Umstände und die Stärfe meines Rummers entzogen mir den Geschmaaf meiner Bücher. Sie waren mir leidige Trösser, diese Freunde, die ich nicht glaubte entbehren zu können, für derren Gesellschaft ich so eingenommen war, daß ich sie als die einzige Stüte und Zierde des menschlichen Schicksals ansah.

Unter dem Getummel aller meiner Leidenschaften, die mich überschütteten, daß ich ofters nicht Othem schopfen konnte, bat ich immer Gott um einen Freund , um einen weifen, redlichen Freund, deffen Bild ich nicht mehr fannte. Ich hatte anstatt deffen die Galle der falschen Freundschaft, und die Unbinlanglichkeit ber beffern gefoftet, genug gefoftet. Ein Freund, der mir einen Schluffel zu meinem Bergen geben fonnte, den Leitfaden von meinem Labyrinth - - war ofters ein Bunsch, den ich that, ohne ben Inhalt besielben recht zu verftehn und einzusehn. Gottlob! ich fand diefen Freund in meinem Bergen, ber fich in felbiges schlich, da ich die Leere und das Dunkle und das Bufte beffelben am meiften fublte. Ich hatte das alte Testament einmal zu Ende gelesen, und das neue zwenmal, wo ich

nicht irre, in der Zeit. Weil ich also von neuem den Anfang machen wollte, so schien es, als wenn ich eine Decke über meine Bernunft und mein Herz gewahr würde, die mir dieses Buch das erstemal verschlossen hätte. Ich nahm mir daher vor, mit mehr Ausmerksamzkeit und in mehr Ordnung, und mit mehr Hunger dasseibe zu lesen, und meine Gedanzken; die mir einfallen würden, daben aufzuzsesen.

Diefer Anfang, wo ich noch fehr unvollfommene und unlautere Begriffe bon Gottes Worte zur Lesung deffelben mitbrachte, wurde aleichwohl mit mehr Aufrichtigfeit, als ehmals, den 13. Marg von mir gemacht. Je weiter ich fam, je neuer wurde es mir, je gottlicher erfuhr ich den Inhalt und die Wirfung beffelben. Ich vergaß alle meine Bucher darüber, ich schamte mich, selbige gegen das Buch Got= tes jemals verglichen, jemals fie demfelben zur Geite gesett, ja jemals ein anderes demfelben vorgezogen zu haben. Ich fand die Ginbeit des gottlichen Willens in der Erlofung Jefu Chrifti, daß alle Gefchichte, alle Wunder, alle Gebote und Werfe Gottes auf Diefen Mittelpunkt zusammenliefen, die Geele des Menfchen aus der Sclaveren, Anechtschaft, Blindbeit, Thorheit und dem Tode der Gunden jum größten Gluck, gur bochfien Geligfeit und ju

einer Unnehmung folder Guter zu bewegen . über beren Große wir noch mehr als über unfre Unwurdigkeit oder die Moglichkeit , uns derfelben wurdig ju machen, erschrecken muffen, wenn fich uns felbige offenbaren. Ich erkann= te meine eigenen Berbrechen in der Geschichte bes judischen Bolks, ich las meinen eignen Lebenslauf, und danfte Gott für feine Langmuth mit diesem feinem Bolf, weil nichts als ein tolches Bensviel mich zu einer gleichen hoffnung berechtigen konnte. Vor allen andern fand ich in den Buchern Mofes eine feltne Entdeckung, daß die Ifraeliten, fo ein ungeschlacht Bolk fie uns vorkommen, in einigen Rallen nichts als dasienige von Gott ersuchten, mas Gott willens war fur fie zu thun, daß fie eben fo lebhaft ihren Ungeborsam als je ein reuender Gunder erkannten , und ihre Bufe Doch aleichwohl eben so geschwind vergaßen, in ber Unaft berfelben aber um nichts als einen Erlofer , einen Fursprecher , einen Mittler anriefen , ohne den fie unmöglich Gott weder recht fürchten, noch recht lieben fonnten. Mit diefen Betrachtungen, die mir fehr geheimnisvoll porfamen, las ich den 31. Marg des Albends das V. Cavitel des V. Buchs Mofes, verfiel in ein tiefes Nachdenken, dachte an Abel, von bem Gott fagte: Die Erde bat ihren Mund aufgethan, um bas Blut beines Bru-

bere ju empfangen - - Ich fühlte mein Berg flopfen , ich borte eine Stimme in ber Siefe deffelben feufgen und jammern, als die Stimme des Bluts, als die Stimme eines erschlagenen Bruders, der fein Blut rachen wollte. wenn ich felbiges benzeiten nicht horte, und fortführe, mein Dhr gegen selbiges gu verftopfen; - - daß eben dieß Rain unftatig und fluchtig machte. Ich fühlte auf einmal mein Berg quillen, es ergoß fich in Thranen, und ich konnte es nicht långer - - ich konnte es nicht långer meinem Gott verheblen ! daß ich der Brudermorder, der Brudermorder feines eingebornen Sohnes war. Der Geift Gottes fuhr fort, ungeachtet meine r großen Schwach= heit, ungeachtet des langen Biderstandes, den ich bisher gegen fein Zeugniß und feine Ruhr= ung angewandt hatte, mir das Beheimniß ber gottlichen Liebe, und die Wohlthat des Glaubens an unfern anadigen und einzigen Beiland immer mehr und mehr zu offenbaren.

Ich fuhr unter Seufzern, die vor Gott vertreten wurden durch einen Ausleger, der ihm theuer und werth ift, in Lesung des gottlichen Wortes fort, und genoß eben des Benftandes, unter dem dasselbe geschrieben worden, als des einzigen Weges, den Verstand dieser Schrift zu empfahen, und brachte meine Arbeit mit gottlicher Huse, mit außerordentlich reichem

Troft und Erquickung ununterbrochen den 21ten April zu Ende.

Ich fühle Gottlob! jest mein Berg rubiger, als ich es jemals in meinem leben gehabt. In den Augenblicken, worin die Ochwermuth bat auffleigen wollen , bin ich mit einem Troft überschwemmt worden, deffen Quelle ich mir felbit nicht zuschreiben fann, und den fein Mensch im Stande ift, fo überschwenglich feinem Rachften einzufiogen. Ich bin erschrocken über den Ueberfluß deffelben. Er verschlang alle Kurcht. alle Traurigfeit, alles Mistrauen, daß ich feine Gpur dabon in meinem Gemuth mehr finden fonnte. Ich bitte Gott, er wolle das Werf fegnen, das er in mir angefangen, meinen schwachen Glauben durch fein Wort ftarten und ben Geift, den gnadigen, den überschwenglichen Beift deffelben, den Beift des Friedens, der über alle Bernunft ift , und nicht fo ein Friebe als der, den die Welt giebt, den Geift der Liebe, ohne den wir nichts als Reinde Gottes ; und der diefen Wohlthater haßt, wie fann ber zeitlich lieben? ben Beiff ber hoffnung, Die nicht zu Schande werden laßt, wie das Schattenfpiel fleischlicher Ginbildungen.

Wenn ich das große Gute, die unschäthare Perle, den Preis, zu dem mich Gott hat geboren werden laffen, von ihm erhalten; wie follte ich an seiner Regierung meines ganzen

Lebens jest zweifeln? Das Ende beffelben ift erreicht. Ich überlaffe mich feinem weisen und allein guten Willen. Ich fenne die Blindheit und das Berderben des meinigen jest gu febr, als daß ich denselben nicht verleugnen follte. Meine Gunden find Schulden von unendlich mehr Bichtigfeit und Folgen, als meine geitlichen. Der Gewinn der gangen Belt wurde die erften nicht bezählen fonnen; und wenn Abraham von Ephron, einem Cananiter, wegen 400 Seckel Silbers horen mußte : was ift dieß zwischen mir und dir? follte Gott nicht großmuthiger einen Chriften benten laffen als einen Beiden? wenn der erfte mit ihm wegen ber Sauvtsache richtig geworden; wie follte es Gott auf eine Rleinigfeit antommen, fie oben ein jum Rauf ju geben? die 300 Pf. find feis ne Schulden; er wird wie Paulus gegen Philemons Rnecht mit mir verfahren, und felbige nach feiner Weisheit abzurechnen wiffen.

Ich habe diese Gedanken über meinen Lebenslauf für mich selbst, oder für meinen lieben Bater und Bruder aufgeset; und wünsche daher, daß selbige den lettern oder meinen nächsten Freunden zur Durchtesung dienen mögen. Ich habe in denselben mit Gott und mit mir selbst geredet; den ersten in Ansehung meines Lebens gerechtfertigt, und mich angeflagt, mich selbst darin angegeben und entdeckt. - alles zum Preise bes allein auten Gottes. ber mir vergeben bat in dem Blut feines eingebornen Sohnes, und in dem Zeugniß, das der Geift Gottes in feinem Wort und in meinem Bergen bestätigt. Gott bat mich aus einem Befåß in das andre geschuttet, damit ich nicht gu viel Defen anseben, und ohne Rettung versauern und finfend werden follte. Alles muß uns jum Beffen dienen; da ber Tod der Gunde gu unferm leben gereicht, fo muffen alle Rranfheiten derfeiben gur Erfahrung, jum Benfpiel, und gur Berherrlichung Gottes gereichen. Ber Die Reisekarte ber Ifraeliten mit meinem Lebenslauf vergleichen will, wird feben, wie genau fie miteinander übereinkommen. Ich glaube, daß das Ende meiner Ballfahrt durch die Gnade Gottes in das gand der Berbeigung mich führen wird - gefest, daß ich hier nicht Beit und Gelegenheit haben follte, die Unordnungen und den Schaden, den ich andern gethan , ju erfegen. Meine Freunde wurden betrubter senn muffen, wenn ich gestorben ware am Gift des Grams und ber Bergweifelung. Meine Gefundheit und mein leben, ich wiederhole es, ift ein Bunder und ein Zeichen zugleich, daß Gott nicht an meiner Befferung, noch an meiner funftigen Brauchbarkeit zu feinem Dienft verzweifelt bat. Dein Gobn! gieb mir bein Berg! - - Da ift es, mein Gett! Du baft es verlangt, so blind, hart, felfig, verkehrt, verstockt es war. Reinige es, schaffe es neu, und laß es die Werkstatt deines guten Geistes sevn. Es hat mich so oft getäuscht, als es in meiner Hand war, daß ich selbiges nicht mehr für meines erkennen will. Es ist ein Leviathan, den du allein zähmen kannst — durch deine Einwohnung wird es Ruhe, Trost und Seligfeit genießen.

Ich schließe mit einem Beweise meiner eignen Erfahrung, in einem berglichen und aufrichtigen Dank Gottes für fein feligmachendes Wort, das ich geprüft gefunden, als das eingige Licht, nicht nur ju Gott zu fommen, fondern auch uns felbft zu fennen : als das theuerfte Geschenk der gottlichen Gnade, das die gange Ratur und alle ihre Schate fo weit übertrifft, als unser unsterblicher Geift den Leim des Rleisches und Blutes; als die erstaunlichste und verehrunaswurdiafte Offenbarung der tiefften, erhabenften, munderbarften Gebeimniffe der Gottbeit, im himmel, auf der Erde und in der Solle, von Gottes Ratur, Eigenschaften, gro-Bem überschwenglichem Willen, hauptfachlich gegen und elende Menschen, voll der wichtigften Entdeckungen durch den Lauf aller Zeiten bis in die Ewigfeit; als das einzige Brodt und Manna unfrer Geelen, beffen ein Chrift weniger entbehren kann, als der irdische Mensch seiner

täglichen Nothdurft und Unterhalts —— ja ich bekenne, daß dieses Wort Gottes eben so grosse Wunder an der Seele eines frommen Chrissen, er mag einfältig oder gelehrt senn, thut, als diejenigen, die in demselben erzählt werden; daß also der Berstand dieses Buchs und der Glaube an den Inhalt desselben durch nichts anders zu erreichen ist, als durch denselben Geist, der die Verfasser desselben getrieben; daß seine unaussprechlichen Seufzer, die er in unserm Herzen schafft, mit den unausdrücklichen Bildern Einer Natur sind, die in der heiligen Schrift mit einem größern Neichthum als aler Saamen der ganzen Natur und ihrer Neiche, aufgeschüttet sind.

Das zwente ist das Geständnis meines Herzens und meiner besten Vernunft, daß es ohne Glauben an Jesum Christum unmöglich ist, Gott zu erkennen, was für ein liebreiches, unaussprechlich gütiges und wohlthätiges Westen er ist, dessen Weisheit, Allmacht, und alse übrige Eigenschaften nur gleichsam Werkzeuge seiner Menschenliebe zu senn scheinen; daß dieser Vorzug der Menschen, der Insecten der Schöpfung, unter die größten Tiesen der göttlichen Offenbarung gehört; daß Jesus Christus sich nicht nur begnügt ein Mensch, sonz dern ein armer und der elendeste geworden zu senn, daß der heilige Geist uns ein Buch

für sein Wort ausgegeben, worin er wie ein Alberner und Wahnsinniger, ja wie ein unbeis liger und unreiner Beift, unfrer folgen Bernunft Mabrlein, fleine verächtliche Begebenbeiten jur Geschichte bes himmels und Gottes gemacht. 1. Cor. 1, 25 - - daß Diefer Glaube uns alle unsere eigenen Sandlungen und die edeiften Fruchte der menschlichen Tugend nicht anders als die Riffe der feinfien Reder unter einem Bergroßerungeglas entdeckt ober die gar. tefte Saut unter gleichem Unblick; daß es daber unmbalich ift, ohne Glauben an Gott, ben fein Geift wirft und das Berdienft des einigen Mittlere, und felbst zu lieben und unfern Dachften ; furg, man muß ein wahrer Chrift fenn, um ein rechtschaffener Bater, ein rechtschaffenes Rind, ein guter Burger, ein rechter Matriot, ein guter Unterthan, ja ein guter Serr und Anecht zu fenn; und daß, im ftrengfien Wortverstand, jedes Gute ohne Gott unmbalich ift, ja daß er der einzige Urheber deffelben.

Ich überlasse ihm also alle die Folgen meiner Sünden, da er die Last derfelben auf sich
genommen. Er wolle meinen Vater trössen,
und wie ich ihn gebeten, mir den Gram über
meine Leichtsinnigkeit und Vergessung seiner Liebe zu vergeben, so wolle er ihm auch die Früchte dieser Vergebung mittheilen. Ich kann so
weit nicht reichen, und vielleicht ist er in Um-

stånden, wo uns der gehorsamste Sohn keine Freude und Sulfe senn kann — Gott sen also sein Vater, er lebe als ein Greis mitten unter der Buth des Krieges, oder als ein berjüngter Engel im Lande des Friedens.

Gott allein wolle meinen lieben Bruder fuhren und regieren, ihn fur meine Thorheiten, Ausschweifungen und Berbrechen behüten, und ihn ein nüglich Werkzeug im hause seines Sohnes, Jesu Christi, machen.

Meine Freunde wolle er weder mit Rummer noch mit Fluch an mich denken lassen. Ihmer guten Absichten mit mir mögen von der Güste Gottes öffentlich vergolten werden, damit sie ihr Herz nicht gegen andere durch meinen Mißbrauch ihrer Liebe verschließen mögen. Er wolste sie eben den Reichthum des Geistes und der Enade empfinden lassen, den mir der Berlust ihrer Wohlthaten erworben.

Liebreicher Gott und Vater deiner Geschöpfe und Erlösten! Dir ift all mein Unliegen bekannt; meine Husse kommt allein von dir. Du
hast meine Sunde so lange gesehn, und gehort und vergeben. Siehe und hore jest gleichfalls und vergieb; doch nicht mein, sondern dein
Wille geschehe. Umen!

Gieb mir Berftand aus beiner Soh, Auf bag ich ja nicht ruh und fteh Auf meinem eignen Willen. Sen bu mein Freund und treuer Rath, Was recht ift zu erfüllen.

Berleihe mir das eble Licht, Das sich von beinem Angesicht In fromme Seelen strecket, Und da ber rechten-Weisheit Kraft Durch beine Kraft erwecket.

Pruf Alles wohl, und was mir gut, Das gieb mir ein: was Fleisch und Blut Ermahlet, bas verwehre. Der höchste 3weck, bas eble Theil Sen beine Lieb und Ehre.

So sen nun Seele beine Und traue dem alleine Der dich erschaffen und ertofet hat. Es gehe, wie es gehe: Dein Bater in der Hohe Weiß allen Sachen Rath.

Den 24. Upril 1758.

## Den 25ten April.

Die Gottfeligkeit ist zu allen Dingen nüte. — Mein Lebenslauf giebt mir Anlaß auf zwen besondere Falle die Wichtigkeit diefer Wahrheit anzuwenden. Erstlich, sie dringt in unsere kleinsten Handlungen und sucht die alten Unordnungen bis auf die unmerklichsten Fehler und auf eine eben so unmerkliche Art zu verbessern. Der Satan und unser Fleisch

macht und durch ungablige Rleinigfeiten und Thorheiten abhangig, beren Gegenstand febr aleichaultig und nichtig ift, nichts beffo weniger aber die Luft berfelben firaffich. Sch bin feit furgem von zwen bofen Gewohnheiten ohne zu wiffen wie, losgefommen, dem Tabacfichnauben, und dem fpaten Auffteben, woran mein langes Rachtfiten Schuld war und das meinen Mugen fo nachtheilig gewesen. Das erfte mag fo aleichgultig fenn als es will; man erwage aber, wie unbegreiflich es ift, daß wir thoricht genug fenn tonnen, uns an diefen Staub fo ju gewöhnen, daß der Mangel deffelben uns untufrieden, ungeschickt zu denken, und in ardfere Durftigfeit verfett, als der Mangel ber erffen Rothwendigkeiten des Lebens. Bie oft hindern uns dergleichen Lufte an Geschäften. im Gebet felbft und Gottesbienft.

Das zweyte ist der Trost, den uns der Glaube allein über die fleinsten Zufälle unsers Lebens — ja was noch mehr, über die Krummen und Lücken desselben geben kann. So hoffe ich, daß selbst die Unordnung und lüsterne Ausbreitung meiner Absichten durch Gottes Willen ihm nütlich und brauchbar werden können — oder wenigstens daß dieser Schutthausen durch ihn bald aus dem Wege geräumt werden kann; wenn ich ihn gleich wie Nehemia mit Schrecken und Traurigkeit ansehe, 11. 13.

fo foffet es Gott wenig, ein nen und befe fer Gebaude, in dem er fich verklaren will, an die Stelle des eingefallenen und zerfiorten ju fegen.

Du herr alleine Raumft hinweg uns alle Rlog' und Steine.

Ra, Die gange Bibel scheint recht zu Diefer Abficht gefchrieben zu fenn, uns die Regie. rung Gottes in Rleinigkeiten gu lehren. Es ift ein Gott, ber auf die Gedanken und Reben der Sebmutter borcht, wenn wir gur Welt fommen : der dasienige aufgezeichnet bat, was zwiichen Lea und Rabel über die Blumen Rubens als ein febr gleichgultiger Wortwechsel vorfiel. Genef, XXXVIII. 27-30. XXX, 14. 15. Go febr ift unfre Religion fur unfre Bedurfniffe. Schwachheiten und Mangel eingerichtet, daß fie alle diese zu Wohlthaten und Ochonheiten verwandelt. - - Alles wider und als unbefehrte - - alles mit uns, felbst das was wider uns mar und ift, als glaubige Rinder Gottes. Alles was der irdischen Vernunft unwahrscheinlich und lächerlich vorkommt, ift den Chriffen unumganglich und unwiderleglich gewiß und trofflich. Was die Vernunft unterdrückt, und verzweifelnd und verzagt macht, richtet und auf und macht uns farf in Gott.

Ich habe heute den Prediger ben der Savonfirche, hrn. Pitius, besucht, einen frommen rechtschaffenen Geistlichen, bessen Worte ich mit viel Rührung gehört; verstanden und empfunden. Er benahm mir alle Hossnung, hier unterzukommen, ohne mich dadurch niedergesschlagen zu machen, weil ich nicht durch Mensschen, sondern Gott glaube geholsen werden zu können. Wenn unstre Seele erst ihren Mittelpunkt an dem sindet, so verläßt sie derselbe in ihrer Bewegung nicht mehr. Sie bleibt ihm wie die Erde der Sonne getren, und alle übrige Neigungen richten sich wie Monde nach diessem ursprünglichen und eigenthümlichen Einsdruck des Schwunges und ihres Lauses.

Ich habe mich in einer schlassofen Nacht zu kondon mit empfindlichen Borwürfen meisner Undankbarkeit erinnert, wie ich meine sezlige Muhme vergessen habe, die ihrer Schwesster Sohne mit so viel mütterlicher Zärtlichkeit geliebt. Gott vergelte ihr in der Ewigkeit alse ihre Liebe, wie er die Schwachheiten dersselben ihr in Gnaden vergeben, und mir die Unstreue und Leichtsinn, womit ich ihr Andenken entweiht.

## Den 29ten Mai.

Ich machte ben Anfang dieser Woche mit einem Besuche, ben ich dem Paftor Pitius ablegte.

legte. Gott bat mir bie Gnabe gegeben , feinen diffentlichen Dienft wieder abzuwarten, und ich batte diesen frommen Mann über das geffrige Evangelium bes reichen Mannes und glucflie chen gagarus mit viel Erweckung predigen gebort. Weil er die Rommunion feiner Gemeinde den folgenden Sonntag anmeldete, fo rufe ich Gott an, wie ich es schon borber gethan batte, mich zu feiner Tafel einzuladen. Ich fand viele Schwierigkeiten, weil ich nicht mehr als eine baibe Krone mehr im Beutel batte, und meine Uhr schon fur 4 Df. ben meinem Birth fteht. Mit wenig fleischlichem Troft besuchte ich alfo diesen Mann und entdeckte ihm mein Berg und alle meine Umftande. Er drang barauf ; ich folite England verlaffen. Gott gab die fem Manne viel Gnade, mir ans Bere gu veden, und half mir ebenfalls ihn zu horen und ju antworten. Ich hielt mich fehr lange ben ihm auf, und wurde es nicht eber gewahr, als bis ich eine febr verlegene Miene an ibm gewaht wurde, die mich forttrieb, und ich verließ ihn mit vielem Muth, der ihn felbft bis weilen an mir bestürzt zu machen ichien.

Gott! wie liebreich find deine Wege. Barmherzigkeit und Bahrheit. Wie viel Bunder hast du mir thun mussen, damit ich dassenige zu glauben lernen sollte, was ich als ein Kind gewußt habe, was jedes Kind weiß, und nies mand wahrhaftig glaubt, als dem Gott diesen Glauben wirft und schenkt. Ich menne die leichte Wahrheit: Ohne mich konnt ihr nichts thun. Ich menne den einzigen Trost: Ich will dich nicht verlassen noch verfäumen.

Ich war durch das verlegene Geficht des rechtschaffenen Ifraeliten nicht umfonst berfcheucht worden. Raum daß ich einige Schritte die Savon, wo er wohnt, verlaffen hatte, borte ich meinen Namen nachrufen, und mich unvermuthet mit Freundlichfeit und Bergnugen pon einem Manne anreden, in dem ich immer nachtheilige Begriffe in Unsehung meiner gum poraus gefett, und ihn daher so viel möglich permieden batte. Es ift der Secretar des ruffis fchen Abgefandten , Gr. Luders , der mich anredete, der Briefe bon meinem Freund aus Betersburg erhalten, und durch feine Borftellungen und Reuigkeiten mich gang bon neuem belebte. Er freute fich über ben glucklichen 3ufall, mich ungefähr gefunden zu haben, weil er meinetwegen beforgt gewesen, und fich gewunscht mich aufzufinden. Ich wollte nach der Stadt mit ihm rennen, da ein eben fo mertwurdiger Umftand mich wieder guruckrufte, ben ich zeitlebens behalten werde. Beil der Rußfteig febr enge war , wich ich aus, um mit meinem Gefährten mit besto mehr Bequemlichfeit reden zu konnen. Auf einmal lag ich auf der

Erde, ohne es gewahr zu werden, an einem Pfoffen, an dem ich mir hatte den Ropf gerschlagen konnen oder den Urm verstauchen, fo ploblich, daß es ein Bunder, wie ich nicht meinen Sut und Verucke verloren, und wenigstens ben Zuschauern mich lacherlich gemacht, wenn ich anch ohne Ochaden abgefommen måre. Ich mußte also wieder umtehren, weil ich mich besudelt hatte, mit vieler Bergensempfind. una, die mir diefer Kall zu predigen ichien. und mit vieler Freude und Troft, fo außerors dentlich bewahrt worden, so glücklich aufgestanden zu fenn - - alles dieß, damit ich nach Saufe geben follte, wo ich rein wieder guruck. fehrte, weil ich unterwegens ansprach, um mich in Ordnung ju bringen.

Ich ging gleich nach meinem Mittagessen wieder aus, ich weiß nicht mit welchem Trieb, um den Bater eines jungen Engländers aufzufuchen, den ich in Niga gefannt, und wo mögelich etwas Neues von Hause zu hören, oder an dem vielleicht einen Bekannten und Freund zu sinden, der mich in seine Hütte ausnehmen möchte, wenn es auf das äußerste känne, oder wenigstens mit gutem Nath benspringen könnete. Nach vielen Fragen fand ich endlich den Hrn. Vernizobre, der kaum, als ich meinen Nammen genannt hatte, mich mit Freuden empfing, sich Glück wünschte, meinen Bater erfreuen zu

konnen mit ber Rachricht, mich endlich gefunben gu haben.

Ich las einen englischen Brief meines Brubers und eine fleine Benlage meines alten redlichen Baters; ich fonnte aber nichts verfieben - - Go war mein Berg von Empfindungen aufgeschwollen, daß ich nicht wußte, mas ich las, und alfo diefe Arbeit versvaren mußte. Bott giebt mir hoffnung, mich meinen Bater noch febn gu laffen, wie er mir die Gnade erzeigt, meine Mutter noch bor ihrem Ende umarmen zu laffen. Gott hat ihm ein Kreuz aufgelegt mit dem Rerluft feines Gedachtniffes. Mein Dater, habe ich die Strafe nicht verdient, die bu tragft! Ich habe ihn Gott empfohlen, und alaube, daß er alles wohl machen, und herrlich hinausführen wird. Das Zeugniß des heiligen Geiftes in unfern Geelen hangt von feinem Gedachtniß ab; und wenn wir Alles vergeffen, fo vertritt Jesus, der Gefreuzigte, alle Weisheit und alle Rraft, alle Bernunft und alle Sinne. Es ift eber moglich, ohne Berg und Ropf zu leben, als ohne den. Er ift das haupt unferer Natur und aller unfrer-Krafte, und die Quelle der Bewegung, die so wenig in einem Christen stille fiehen fann, als der Puls in eis nem lebenden Menschen. Der Chrift allein aber ift ein lebender Densch; weil er in Gott , und mit Gott lebt, bewegt, und da ift, ja fur Gott.

Gott hat mir außerordenfliche Gnade gegeben, den 4. Junius zum heiligen Abendmahl zu gehen. Ich bin durch daffelbe fehr aufgerichtet und zum geistlichen Leben in Gott gestärft worden. Der Geist Gottes, dieser treue Erinnever, wolle das Andenken des Todes nicht nur in meiner Geele erhalten, sondern auch Kraft geben, diesen Tod des Herrn in meinem Leben und Wandel zu zeigen und zu verkündigen, bis daß er fommt. Amen.

Meine Entschließung nach Riga zurück zu gehen ist immer mehr gegründet worden. Ich habe an alle meine Freunde geschrieben und mich ihnen schon angemeldet. Was mich noch mehr auf diesem rechten Wege, den ich wiesder gefunden, aufmuntert, sind die Hindernisse und Steine des Anstoßes, die Satan mir in den Weg zu wersen sucht. Hilf mir, liebereicher Gott! selbige aus dem Wege räumen, mich und die Welt überwinden; von dir hängt allein aller guter Erfolg, oder aller Trost im Gegentheil ab!

Den 25ten Juni: am 5. Sonntage nach Trinitatis. Euc. V. 1.

Dieß wird vermuthlich der lette Sonntag fenn, den ich in England fenern foll. Gott hat mir feinen Segen auch in der heutigen Pre-

Digt burch ben Mund feines frommen Dieners mitgetheilt, den ich mit viel Zueignung, Eroft und Freude habe boren fonnen. Das Evangelium schickt fich nun defto mehr zu meiner 216: reife, weil ich zu Schiff geben will. Gein Gingang war aus den Borten Galomons, Ecclef. IX. 17. Dem Beren gefallt bein Werk. Er leate funf Saus- und lebensregeln aus ber Geschichte des Evangelii bor, wodurch unser Beruf gefegnet, und alle unfre Berke dem herrn gefällig gemacht werden wurden. 1) die lebung in Gottes Wort. Ift fein Sinderniß unfere zeitlichen Berufe, fondern vermehrt den gottlichen Gegen über felbigen , und raumt alle Sinderniffe der Tragheit, Unordnung, Unmagiafeit zc. aus bem Wege. 2) Treue und Kleiß in unfern Geschäften ; die Fischer waren in ihrem Berufe, Die Jefus gu feinen gungern erwählte. 3) der Muth in allen Berfuchungen. 6) Eine gange Racht berlorne Arbeit. b) Unwahrscheinlichkeit in Gottes Wegen; Furcht fich auf die Sohe des Meeres zu magen. c) bas reißende Deb. d) das finkende Schifflein; dieß waren alles Bersuchungen, welche fich die Sunger batten gefallen laffen unterzugeben, und Die fie durch einen einfaltigen Glauben überwunden hatten. 4) Die Demuth, mit der wir alle gottliche Wohlthaten erkennen und annehmen muffen. Gebe aus bon mir, ich bin ein

fundiger Menfch, fagte Petrus. Richt ihr Geborfam, ihre Unverdroffenheit, eignete fich diefes Wunder als eine Belohnung gu. 5) Die Berleugnung aller zeitlichen Bortheile, und Entfagung berfelben , jum Beil unfrer Geelen und aus Gehorfam und Erfenntlichfeit gegen Gottes Liebe, wie die Junger hier alles verließen. - - Der Gottesdienst Rachmittags wurde mit dem Liede beschlossen, an dem ich feit 8 Tagen mit viel Erquickung wiedergefauet; Ich ruf zu dir, herr Jesu Christ ic. In den zwen letten Berfen find die Gehnen und Dusfeln des Glaubens recht nach dem Leben aus: gedruckt. Gott wolle mein Gebet in Snaden erhoren, und Beisheit und Glauben mit feinem guten Beift schenfen, darin anzuhalten und nicht abzulaffen, bis er mich erhort und gefegnet habe. Amen! in Jefu Ramen. Mmen!

Den 27ten Jun. mußte ich unvermuthet von London abgehen, weil ich durch die Nachricht erschreckt worden war, daß mein Schiffer abgegangen, kam die Nacht in Gravesand an, wo ich in Gefahr mit einem Matrosen war, der die Absicht hatte, wie ich nicht anders schließen kann, mir das Meinige zu nehmen. Ein

Englander fam eben aus einem nabeben liegenden Wirthebaufe und nahm fich meiner an, um mich bafelbft anzuweifen. Wir mußten mit einem Rriegsschiff geben und die Busammenfunft der übrigen Schiffe abwarten, daß wir alfo erft den 8ten Jul. in die Gee gingen. Sonntags den 16ten wurde ich durch einen ziemlich farken contrairen Wind und Sturm und die Gefahr des Categats febr beunruhiat, aber durch Lesung des XLII. Pfalms von Gott getroffet und aufgerichtet. Den 27ten gul. bin ich unter gott= licher Gnade in Riga glücklich angekommen und ben Brn. Rarl Berens abgetreten, wo ich mit aller möglichen Freundschaft und Bartlichkeit bewillfommet worden. Ungeachtet meiner Berfireuung ichenkte mir Gott Wollen und Bollbringen, benfelben Sonntag barauf den 5ten Sonntag nach Trinitatis, jum beiligen Abendmabl gu geben, woben ich nicht ohne Ruhrung bewunbern mußte, daß mich Gott mit eben bemfelben Evangelio bom reichen Fifchzug Betri empfing, mit bem ich aus England Abschied genommen batte.

Ich lief gleich den Tag meiner Ankunft zu meinem alten Freunde Lindner, der mich mit der Nachricht erschreckte und erfreute, daß mein Bruder als Collaborator ben der hiefigen Domsschule berufen ware, der den 27ten Oktober glücklich und lang erwartet anlangte. Gott sen

gelobet und gepriefen fur alle Barmbergigfeit, die er an uns beiden fo reichtich erwiesen. Er erhore gnadig um feines lieben Gobnes Gefu Christi willen das tagliche Gebet auch fur meinen einzigen Bruder, das er mir in den Mund gelegt. Er schenke ihm die nothigen Rrafte gu feinem Beruf, und den Willen und Gifer, felbige treu anzuwenden. Er gebe ihm Gnade, feine Rinder im Ramen Jefu aufzunchmen und ju weiden. Gott wolle ibn felbft zu einem treuen hirten der Schaafe und gammer schaffen und bereiten, die er ihm anvertrauet bat. Er wolle ihn den Segen des vierten Gebots zu allen feinen Geschäften und auf allen feinen Wegen begleiten laffen - und uns beide felbigen genie-Ben laffen um des vollkommenen Gehorfams feines lieben Gohnes Jesu Christi willen. Durch eben denselben mogen unfre Bergen in mabrer bruderlicher Liebe vereinigt fenn, daß wir nicht wie Steine des Unftoges und einander im Beae liegen, fondern uns wechselsweise aufmuntern mogen, der treuen hirtenstimme unfers Heilandes zu folgen, uns immer mehr und mehr felbft zu verleugnen, fein Rreuz auf uns zu nehmen, und in die Sufftapfen zu treten, die er mit feinem theuren Blut bezeichnet bat. Umen!

Mein Bruder erfreute mich ben feiner Unfunft mit einem Geschenk unsers Baters, das er uns unter einander zu theilen befohlen. Die Milothätigkeit dieses redlichen Alten hat mich besto mehr gerührt, weil ich dadurch in Stand gesetzt wurde, mit meinem treuen Freunde Bassa richtig zu werden. Sott vergelte meinem liebreichen Vater — und bescheidenen Gläubiger — und lasse mich durch die Erfahrung meiner Unordung von der Gewohnheit derselben immer mehr und mehr abgebracht und in einer flugen Haushaltung des zeitlichen Segens allmählich gelehrt und geübt werden.

Meine Geschäfte in dem Saufe meines Wohlthaters haben bloß in einem Briefwechsel mit seinem Bruder, in dem Unterricht der alteffen Tochter des Hauptes unserer Familie, und einer fleinen Sandreichung eines jungern Bruders, der auf dem Comptoir ift und George beift, bisher beffanden. Gott hat diefe Arbeiten bisber mit einer fichtbaren Sand gesegnet, und fen dafür bon Grund des Bergens gelobt und gepriefen im Ramen feines lieben Gohnes, Jesu Christi. Er wolle mich ferner aus feiner Rulle Gnade um Gnade ichopfen laffen und mir den Benftand feines guten und beiligen Geiftes zu allen meinen Werken verleiben und alles ju feiner Ehre und jum Beil meiner Seele und anderer gebeihen laffen , mich jum treuen Saushalter des mir geliehenen Pfundes Schaffen, und meinen Glauben in unverfalfchter Liebe meines Rachften immer wirksamer und fruchtbarer werden laffen an Werken, die er mir zubereitet, und die Ihm angenehm find in dem Sohn feiner Liebe, meinem Johenpriester und Fürsprecher. Amen.

Gott hat sich insbesondre des Briefwechsels meines Freundes bedient, mich gegen den Sauerteig des Aberglaubens und der Heuchelen wache sam zu erhalten. Er wolle an seiner eignen Seele diese mir so heilsame Prüfung mit allem geistlichen Segen belohnen.

Den oten Dezember als am zten Abvents, sonntage hat mir Gott Gnade gegeben zum heiligen Nachtmahl zu gehen, da ich den Tag vorher mit sehr vieler Rührung ben Pasior Effen, der die Stelle meines franken Beichtvaters P. Gericke vertrat, zur Beichte gewesen. Ich wiederhole Gott meinen kindlichen Dank für alle die Barmherzigkeit, mit der er mich zu diesem heiligen Werk erweckt, dasselbe vollbringen, und den Frieden und die Früchte davon mich hat genießen lassen.

Den 11ten Dez. hatten wir Buftag, und ich brachte den Abend mit einem Briefe zu, deffen Inhalt mir immer sehr denkwurdig senn soll. Gott sen mir armen Sunder gnadig und wolle mich nicht selbst verwerslich senn lassen, indem ich anderen predige.

Den 13ten als am 3ten Adventsonntage fühlte ich ben Tische eigene dunkle Empfindun-

gen, ju benen bas Schickfal meines Freundes Anlaß zu geben schien - es beuchte mir etwas abnliches an feiner Schwester gewahr ju werben, ohne daß ich sagen fonnte, worin es eis gentlich bestunde. Ich ersuchte fie, so gelind als möglich an ihren Bruder zu schreiben, und bot mich felbit an, ihr hierin behulflich zu fenn, welches fie febr geneigt anzunehmen fchien. Den 14ten speiste ich oben fur mich allein und arbeitete am versprochenen Briefe, der mir gang verkehrt zu gerathen schien, indem es mir vorfam, als wenn die Sand immer gang andre Worte und Gedanken schrieb, als mein Ropf dachte. Ich schiefte das, was ich aufgesett, hinunter, und war unruhig über die Aufnahme meiner Einfalle; defwegen ich felbft benm Ausgeben ben ihr ansprach, um mich theils zu entschuldigen, theils etwas naber erflaren zu fonnen. Sie kam mir febr betrübt vor, welches ich ihrer Empfindlichfeit über unfere Bruders Schickfal gufchrieb. Ich fam des Abends zum Effen zu Saufe, und wurde früher als gewöhnlich durch lauter dunfle Empfindungen auf meine Stube getrieben, wo ich nach Lesung einiger Rapitel im Buch Siob und einiger Pfalmen, wenn ich nicht irre XII-XX, mit vieler Rube und Troft gu Bette ging. Ich war mir beffelben im Einfteigen bewußt, und dankte Gott dafur und wunschte mir in der Gemuthestille einschlafen gu tonnen. Ich bin nicht im Stande, basjenige recht aufzuseben, mas ich furz darauf empfunden. So viel und fo treu als ich fann, will ich es mit Gottes Bulfe thun, um mir das Undenfen davon zu erhalten, und weil diese Begebenheit der Grund gum Theil eines Entichluffes gewesen, deffen ich mich fur unfahig gehals ten habe. Ich dachte an meines Freundes Schickfal, und dankte Gott, von bergieichen Unfechtungen des Kleisches überhoben zu fenn, und bar ihn aufs funftige. Go viel bin ich mir bewußt, daß ich nicht geschlafen - - ob ich wie ein recht machender gewesen, oder wie? bavon weiß ich nichts. Ich horte eine Stintme in mir, die mich über ben Entschluß, ein Weib zu nehmen, frug - und aus Gehorfam gegen ihn - - ich redete nicht ein Wort, es fam mir aber vor, als wenn ich mit einem Gefchren auffprange und fchrie: Wenn ich foll; fo gieb mir feine andere, als die Schwester meines Freundes --- Es ichien mir, als wenn ich die frohliche Berficherung mit einer fenerlichen Stimme borre, daß es eben die mare, die fur mich bestimmt, fo lange und fo wunderbar aufgehoben. - 3ch habe mich ber Che aus vernunftigen Thorheiten anfanglich begeben, ich habe ben ehelofen Stand als eine Buchtigung meiner Jugendfunden gern auf mich nehmen wollen, und Gott darum gebeten, auch

meinen Leib zu einem Opfer zu machen , bas lebendig, beilig und Gott wohlgefällig fen. Sa weil Gott mit einer befondern Borficht durch feine Engel über mich gewacht, daß ich zu feiner fleischlichen Bermischung babe fundigen fonnen - Ubraham glaubte und mankte nicht; gefest mein leib follte erftorben fenn; giebt er nicht dem Ginfamen Rinder und fann aus Steinen welche erwecken? - - Erforsche mich. Gott, und erfahre mein Berg; prufe mich und erfahre, wie ich's menne; und fiehe, ob ich auf bofem Wege bin, und leite mich auf emis gem Wege Pf, CXXXIX. 23. 24. Der Berr erlofet die Geele feiner Anechte, und alle die auf ihn trauen, werden feine Schuld haben. Pf. XXXIV. 23. Ich fand ben 15ten am Tage Johanna mit, dem Gedanken auf, zu henrathen, nachdem ich mich und meine Freunbin der Barmbergigfeit Gottes empfohlen hats te, der alles Menschenwerf zu Grund geben laßt, und diejenigen, die auf ihn harren und auf feine Gute trauen, nicht will zu Schanden werden laffen. Mit diefem Ginn erhielt fie den ersten guten Morgen von mir , da fie vielleicht eben beschäftigt war, den Brief an ihren Bruder ju fchreiben. Den 16ten Dezem= ber schrieb ich an meinen Bater, deffen Untwort ich den 27ten erhielt, der mich auf Gott wies. Den 28ten melbete ich meinem Freund

von meinem Entschluß, und Gott gab Enade zu meinem Brief. Den Morgen darauf schiefte ich denselben an seine Schwester herunter, Nachmittags erhielt ich einen Brief an sie, der unter der Aufschrift meines Namens ankam. Ich gab denselben ab, und sie meldete mir, daß sie Hoffnung hatte.

Der lette Tag des 1758. Jahres war voller außerordentlicher Auftritte zwischen Herrn Arend und mir, den ich wie Saul unter den Propheten mit mir reden horte. Sisfia faate bon einem Tage : Das ift ein Tag ber Roth und Scheltens und gafterns. Die Rinder find fommen an die Geburt, und ift feine Rraft da zu gebähren. 2 König. XIX. 3. Ich wurde durch die Ginneganderung und die Gindrucke ber Gnade, die ich in ihm mabraunehe men fchien, ungemein gerührt, hatte feine Rube unten , wo ich Abendbrodt gegeffen , und ging den letten Abend diefes Sahres mit einer Freudigfeit, Die Racht gu fterben, ins Bett, wenn Gott fo gnadig fenn wollte, Die Seele Diefes Bruders gu retten.

## 1759.

Verschnter Vater, burch bas Blut beines lieben Sohnes, laß biefes Jahr an unser aller Seelen gesegnet senn. Schenke uns flei-

fcherne Bergen in bemfelben, einen neuen Ginn und einen neuen gewiffen Beift. Bermirf uns nicht von beinem Ungeficht und nimm beinen beiligen Beiff nicht von uns. Eaß durch feinen Finger den gangen Ll. Pfalm in mein Berg eingeschrieben fenn und erbarme dich meiner. Du willft unfre Gunden mit ber Ruthe beiminchen, und unfre Miffethat mit Mlagen. Aber beine Gnade willft bu nicht bon uns wenden, und deine Wahrheit nicht laffen fehlen. Du willft beinen Bund nicht entheiligen, und nicht andern, mas aus deis nem Munde gegangen. Du baft einft gefchworen ben beiner Beiligkeit: Ich will David nicht lugen. Gein Gaame foll ewig fenn, und fein Stuhl bor mir, wie die Conne. Die der Mond foll er ewiglich halten , und gleichwie der Zeug in den Wolfen gewiß fenn. Gela. Pf. LXXXIX. Wende dich gu mir, fen mir gnadig, farfe beinen Anecht mit beiner Macht, und hilf dem Gohn beis ner Magd. Thue ein Zeichen an mir, daß mir's wohl gebe, daß es feben, die mich haffen und fich schamen muffen, daß du mir benfieheft, herr ! und troffest mich. Df. LXXXVI.

Laß meinen Bater, Bruder, Wohlthabter und Freunde, denjenigen und diejenige besonders, mit benen ich lebe, Deiner Lie-

be und reichen Segend sich zu erfreuen har ben. Erhalte sie nach beinem gnädigen Wohlsgefallen, schonke ihnen deinen Frieden, Leeben und Wohlthat. Laß das gute Werf, das du in den Seelen einiger angefangen hast, durch deinen Geist vollendet werden, und stärte dassenige, was in mir und Andern schwach werden sollte. Laß uns nicht die errste Liebe verlassen. Gieb uns Ohren zu hören, hilf uns streiten und überwinden, gieb uns zu essen von dem verborgenen Manna, laß uns ein gut Zeugniß empfahen, und mit dem Zeugniß einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfähet.

Wache du felbft, Gott der Liebe! über mein Berg und das Berg unferer Schwefter. Beilige und reinige es von allem fleisch= lichen Ginn, durch deinen beiligen Geiff. Wenn es dein gnadiger Wille ift, fo laß auch an uns die Verheißung des CXXVIII. Mfalms erfüllet werden. Lag alle, Die vor. übergeben, und gurufen : Der Gegen bes Herrn sen über ench, wir segnen euch, wir fegnen euch im Ramen des herrn ! Ruhmen und freuen muffen fich, die Emir gonnen, daß ich Recht behalte, und immer fagen : Der herr muffe hochgelobt fenn, der seinem Knecht wohl will! Laß uns bald 16 Samann's Schriften I. Ih.

diesen Glückwunsch aus dem Munde unsers abwesenden Bruders horen, und laß ihn die Wahrheit und Kraft desselben in seinem herzen fühlen! Amen!

# Briefe.

Von 1752 bis 1760,



## I. Un feinen Bater.

#### I 7 5 2.

Sie haben Ihre Ungeduld, geehrtester Vater, so oft merken lassen, die Früchte Ihrer Erziehung, für die ich niemals erkenntlich genug werde senn können, an mir zu erleben, daß ich selbst der jenigen kebensart, die Sie mir vorgeworsen haz ben, ansange überdrüssig zu werden. Ich habe mich daher längst nach einem Wege umgessehen, der mich weiter führte, als ich bisher gekommen bin. Es sehlt an nichts als an Ihrer Erlaubniß, daß ich mich jest entschließe. Ich halte es daher für meine Psiicht, diese Erlaubniß schriftlich von Ihnen zu erbitzten, da ich eine Gesegenheit sinde, die mit meinen Absüchten und Ihren Wünschen ziemlich übereinkommt.

Sie fennen die Neigung, die ich Ihnen mehr als einmal entdeckt habe; und ich versichere Sie, daß ich niemals mit mir zufrieden senn könnte, in welchen Stand ich auch gesetzt wurde, wenn ich auf der Welt senn mußte, ohne von derselben mehr als mein Vaterland zu kennen. Ich habe diesem Triebe zu reisen

gemaß mein Studiren eingerichtet, und mich baber nicht so wohl auf eine besondere Biffenichaft, die mir jum Sandwerke dienen konnte, fondern vielmehr auf einen guten Geschmack in ber Gelehrsamfeit überhaupt gelegt. Go febr wir Urfache haben, Gott fur das Gute ju dan. fen , das er uns durch Gie hat gufließen laf. fen , fo reicht doch weder Ihr Bermogen gu , daß ich meinen Borfat auf Ihre Unkoften aus. führen fonnte, und ich halte mein Alter felbit noch nicht reif genug dazu. Ich fann mir gleichfalls nicht schmeicheln, in Ronigsberg eine vortheilhafte Gelegenheit zu meinem Endzweck gu finden, weil dem hiefigen Adel felbft diefe Frenbeit ziemlich beschnitten ift. Chen fo wenig fann ich mir versprechen, so lange ich bier in meiner lieben Eltern Saus bleibe, geschicft genua jum Umgang der Welt ju werden. Gie merben daber bon felbst einsehen, daß mir eine fleine Ausflucht am beffen dienen wurde, mich felbst führen zu lernen, indem ich mich Andere ju führen brauchen laffe. Go fcblecht bas Bertrauen ift, bas Gie mich auf meinen Berftand und mein Berg zu feten gelehrt haben, fo barf ich doch nicht verzweifeln, daß die Frenheit, mich meiner Gemuthsfrafte zu gebrauchen, dieelben verbeffern mochte. Diefe Frenheit gu Toenken und ju handeln muß uns werth fenn, benn fie ift ein Geschent des Sochsten und ein Vorrecht unseres Geschlechts und der Grund waherer Tugenden und Berdienste. Gott selbst hat uns den Gebrauch derselben zugestanden, und ich schmeichte mir, daß Sie dieselbe ben meiner Erziehung niemals aus den Augen gelassen has ben. Die Eingriffe, die ein menschliches Anssehen in unsere Frenheit thut, bringen uns enteweder zu einer Unempfindlichseit, die niedersträchtig oder verzweiselnd ist, oder zur Heuchesley. Die Sittenlehrer bestätigen diese Wahrsheit mit dem Benspiele ganzer Völfer.

Der Berr Paffor Blank erkundigte fich. als er und am Sonntage besuchte, nach Befannten von mir, die zwen Conditionen in Liefland annehmen fonnten, die ihm zu beforgen aufgetragen ware. Die Bahrheit zu fagen, ich Dachte damals gar nicht an mich. Mein Bruber hat mich zuerst ben dem Abschied dieses guten Freundes auf den Gedanken gebracht, eis ne anzunehmen. Ich schling mich den andern Tag felbst vor, und er nahm meine Unerbietung mit Bergnugen an. Er fette bingu, baß er zwar an mich gedacht, aber fich nicht hatte unterfteben wollen, diefen Untrag felbft an mich zu thun. Er gedachte zugleich an die Schwierigfeiten, die ich ben meinen Eltern fin. ben wurde, fortzukommen, und besonders an das Vorurtheil meines lieben Vaters, das ihm ben feiner Abreife aus Ronigsberg am meinen

im Bege geffanden, aber an feinem bortigen Gluck ibn nicht gehindert hatte. Er hat es in meine Babl gestellt, ob ich die Condition für 200 Allbertusthir. oder fur go mir vorbehalten wollte. Die vortheilhafte Beschreibung, Die er mir bon dem herrn der ersteren machte, bat Die Schwierigkeit einer folden Unführung, Die philosophisch fenn foll, und zu einem Birngesvinfe ausschlagen konnte, nicht überwogen. Ich babe mich daher lieber zu der fleinsten entschlie-Ben wollen. Meine Absicht ift bloß, eine Probe meiner eigenen Aufführung zu machen : um eine Beforderung ift mir weder in Rufland noch in Liefland ju thun. Es wird mir , wie ich glaube, bort an Zeit nicht fehlen, in Wiffenschaften dasjenige nachzuholen, was ich noch nicht weiß, oder ben meiner jegigen lebensart wieder bergeffen habe, und nachftdem auf eine Gelegen. beit ju lauern, die mich in den Stand fest. mit Bequemlichkeit und Ruben die Welt zu feben. Ein junger Dr. juris aus Leipzig bat eine Con. Dition unter eben diefer Bedingung dort; feine Wiffenschaft und Aufführung machen ihn allenthalben beliebt.

Ich glaube, daß ich Ihnen alle diese Borstellungen nicht umsonst, geehrtester Bater, gemacht haben werde. Eine Beränderung des Ortes und der Lebensart ist mir ben meinen jetigen Jahren und nach meinen Umsänden unentbehrlich. Nichts wird mich bewegen, mich hier in etwas einzulassen, das mich an Königsberg binden follte. Ich werde hier zu nichts weder Geschicklichkeit noch Lust jemals bekommen. Wenn gewisse Neigungen gar zu tief in uns stecken, so dienen sie öfters der Vorsehung zu Mitteln, uns glücklicher, wo nicht, doch klüger zu machen. Ich weiß, daß Ihnen an dem einen ben mir so viel gelegen ist als an dem andern.

Ihre Zweifel, die Sie gegen diese Neise hegen werden, sind, wie ich gewiß versichert bin, in Ihrer Liebe zu mir gegründet. Für einige derselben danke ich Ihnen, und einige erkenne ich für eben so wichtig, wie Sie. Ich gestehe es, daß mir die Ausübung vieler guten Lehren, die Sie mir gegeben haben, schwer werden wird, weil ich sie lange aufgeschoben habe. Alles dieses muß ich mir auch ben der glücklichsten Beränderung zum Boraus versprechen; es dürste mir aber nicht so beschwerlich werden, als wenn von Ihrer Seite weniger, und von meiner mehr Zweisel wären, weil unsfere eigene Wahl uns muthiger in unsern Unsternehmungen macht.

Ehe mich daher die Noth treiben follte, Ronigsberg zu vertaffen, und vielleicht auf ein Gerathewohl, das mißlicher als diefe Entschliesfung ware, so glaube ich doch, daß Sie diefen

Weg borgieben werben. Wenn unfere Einbilbungstraft nicht mit dem Rufe Gottes zu fpie-Ien gewohnt ware, fo wurde ich Ihnen eine gewiffe llebereinstimmung zu Gemuth führen, Die Gott ben dem Schicksale ber Menschen zu beobachten pflegt. Der herr Paftor Blank ift ein Mann, ben Ihre Reigung Gutes ju thun, worin ich Ihnen abnlich zu werden wunfche, in unferm Saufe zu unferm Freunde gemacht bat. Er ift unter bofen Abndungen bon Ihnen aus Ronigsberg gegangen, und fommt jest mit befferen Erfüllungen guruck. Es scheint, als wenn er durch mich , Ihnen Ihre Freundschaft au vergelten bieber gefommen mare. Ihre Einwilliaung auszuwirfen, bat er mir überlaffen, und Diese Bebutsamfeit kann ich ihm nicht verden= fen. Dir felbft bat er auf fein Gewiffen gegen meine Entschließung nichts einzuwenden gehabt.

Benn Sie die Vortheile dazu nehmen, ihn zum Reisegefährten unterwegs, und dort zur Gesellschaft, so oft ich es mir gefallen lassen will, zu haben, weil er nur eine Viertel-Meile von da, wo ich mich aufhalten werde, entfernt ist; wenn Sie die Nähe des Ortes von Riga, einer Stadt, gegen die mein Voruntheil nicht so start, als Ihres ist, weil ich jesterzeit gute Freunde aus derselben bekommen habe; wenn Sie bedenken, daß Berlin aus un-

gleich starkeren Grunden Ihnen wenigstens noch einmal so gefährlich vorfommen wird, und daß die ganze Welt im Argen liegt; wenn Sie bezdenken, daß Ihr Sohn durch eine gute Aussührzung in der Fremde Ihnen zehenmal lieber seyn wird, als hier ben dieser Lebensart, in der ich weder in Sitten noch Einsichten so wachsen kann, als ich es selbst von mir wünsche; so werzden Sie wenig Herzhaftigkeit brauchen, Ja zu sagen, und meine Mutter wird sich eben so gut zu sinden wissen.

Wenn von des herrn Paffors Seiten nichts porfallt, das diesen Anschlag zurücktreibt, so werden Gie mir erlauben, daß ich ihm Ihre Entschließung nachstens entdecke. Wollen Gie auf die Ausstattung Ihres Sohnes noch etwas wenden, fo wird folde in einigen Buchern, einigen historischen Compendiis und juriftischen Sandbuchern, einer guten laute, wenn es moglich ift, und einem guten Reiferock, wenn Gie es fur nothig halten, bestehen. Ich werde mir den erften den beften Weg gefallen laffen muffen, Ronigsberg und meinem Berdruffe, ber mich gegen alles Bute zuleht unempfindlich mas chen wird, ju entflieben, wenn Ihre Grunde fo erheblich fenn follten, mir eine abschlägige Untwort ju geben. Werden Gie Ihre Gute bis auf diefes lette Werf meiner Erziehung erfirecten, fo werde ich von Ihrer våterlichen Liebe zwar nichts mehr fordern, aber ewige Dankbautere gegen dieselbe aufbehalten, die mir Ihr Andenken Zeitsebens werth machen wird. Diefe Zufriedenheit wird sich in Glück und Unglück bis auf die Borsicht felbst und ihre Wege erstrecken. Sollte selbige härter gegen mich werden, so will ich mich trösten, daß sie sonst gütiger gegen mich gewesen ist. Ihr Gebet wird mir ben Gott übrigens gute Diensie thun, wenn ich nicht verdienen sollte von ihm erhört zu werden. Ich will weder Sie noch mich wehmüthig machen. Erlauben Sie daher mich noch mit findlicher Hochachtung zu nennen

Dero

ergebenften Gohn.

## 2. Un bie Baronin von B ..

#### 1 7 5 3

Weil ich nicht mehr weiß, was ich dem Herrn Baron nachdrückliches fagen soll, so bin ich ganz erschöpft und verzweise ben ihm etwas auszurichten. Ich sehe mich noch täglich genöthigt, ihn lateinisch lesen zu lehren, und immer das zu wiederholen, was ich schon den ersten Tag meines Unterrichts gesagt habe. Ich habe eine menschliche Säule vor mir, die Augen und Ohren hat, ohne sie zu brauchen, an deren Seele man zweiseln sollte, weil sie ims

mer mit findischen und lappischen Rejaungen befchaftigt und daber zu ben fleinnen Geichaften unbrauchbar ift. Ich verdenke es Ew. Gnaden nicht, wenn Gie Diese Rachrichten als Berleumdungen und Lugen ansehen. Es fofiet mir genug, die Bahrheit derfelben ftundlich ju erfabren, und es giebt Augenblicke, in benen ich des Brn. Barons funftiges Schielfal mehr als mein jetiges beflage. Ich wunsche nicht, baß die Zeit und eine traurige Erfahrung meine gute Abficht ben Ihnen rechtfertigen moge. Ich bin genothigt, weder an Rechnen, worin ber Br. Baron fo weit gefommen, daß ich ihn habe Zahlen schreiben und aussprechen lehren muffen, noch an Frangofisch und andere Rebendinge zu denken, weil er nur immer gerftreuter werden wurde, je verschiedenere Dinge ich mit ihm vornahme. Ein Mensch, der nicht eis ne Sprache lefen fann, die nach den Buchftaben ausgesprochen wird, ift nicht im Stande, eine andere ju lernen, die nach Regeln ausgefprochen werden muß, wie die Frangofische. Ich nehme mir baber die Frenheit, Ew. Gnaden um einige Sulfe ben meiner Arbeit anzusprechen. Man wird dem Brn. Baron ein wenig Gewalt anthun muffen, weil er die Bernunft oder Reis auna nicht befist, feine eigene Ehre und Bluckfeligfeit aus frener Wahl zu lieben. Gewiffen. hafte Eltern erinnern fich ben Gelegenheit der

Rechenschaft, die fie von der Erziehung ihrer Rinder Gott und der Welt einmal ablegen fole len. Diefe Gefcopfe haben menfchliche Geelen und es fieht nicht ben uns, fie in Duppen, Uffen , Papagenen oder fonft etwas noch araeres ju permandeln. Ich habe Urfache, die Empfindungen und Begriffe einer vernünftigen und gartlichen Mutter ben Em. Gnaden vorausgufeben , da ich von dem Gifer überzeugt bin , den Die für die Erziehung eines einzigen Gobnes haben. Gie werden feinem hofmeifter nicht gu viel thun, wenn Gie ihn als einen Menschen beurtheilen, ber feine Pflicht mehr liebt, als ju gefallen fucht. Gegen Gie ju Diefer Gefinnung noch die aufrichtige Ergebenheit, mit ber ich bin u. f. f.

## 3. Un feinen Bater.

#### 1 7 5 3.

— Den 14ten d. M. am Freytage, an dem die Frau Baronin fastet, bekam ich gleich nach dem Essen folgenden eigenhändigen Brief durch die Hausjungfer, nachdem der junge Herr wie eine Leiche eine Viertelstunde vorher herunter gekommen war; ich hatte unten gespeist.

## herr hamann,

Da bie Gelben fich gahr nicht ben Rinder von Condition gur information schicken , noch mir bie schlechte Bries fe gefallen, worin Sie meinen Sohn so auf eine gemeine und niederträchtige Uhrt abmalen vielleicht kennen Sie nicht anbers judiciren als nach Ihrem Eugenem pohtre, ich Sehe Ihnen auch nicht anders an als eine Seuhle mit vielen Buschern umbhangen welches noch gahr nicht einen geschieten Hoffmeister ausmacht, und mir auch schreiben Ihre Freusheit und Gemütheruhe zu lieb haben sie auf eine Unzahl von Jahre zu verkauffen, ich will weder Ihre so vermeinte Geschicklichkeit noch Ihre Jahre verkauft in meinem Hause sehen, ich verlange Ihnen gahr nicht ben meinen Kindern, machen Sie sich fertig Montag von hier zu reisen.

Man hatte den jungen Baron fogleich oben rufen laffen, als ich meinen laufzettel bekam. Die Krau Baronin war in die Badftube gegangen ; ich wußte nicht, warum mein junger herr nicht hernnter fam. Ich ließ ihn daher, als fie fich badete, berunter rufen. Er fam mit weinenden Augen zu mir und entschuldigte fich ; er hatte einigemal die Frau Baronin gebeten, ihn unten zu lassen, sie hatte ihm aber verboten, mich ferner ju feben. Er fiel mir mit Thranen um den Hals und feine Treubergigfeit machte mich weich. Ich wendete diese Viertelftunde so gut mit ihm an, als ich fonnte, und ließ ihn noch all die Redlichkeit und Bartlichfeit feben, die ich fur feine Erziehung gehabt hatte. Er bruckte mich mit Thranen auf das ftartite an fich. Die Frau Baronin befam ju boren, daß ihr Gobn ben mir mare. Sie ließ ihn sogleich rufen und verbot ihm von neuem, mich zu seben. Er fam burch ben Gare ten unvermuthet an das Kenffer, flopfte an, und munichte mir mit einer Wehmuth, Die ich für aufrichtig halten fann, eine gute Racht. Den Gonnabend fchrieb er mir aus feinem Befangniffe zwen Briefe, davon ich einen beantwortete. Montaas follte ich abreisen; ich schickte meinen Bedienten hinauf, um mich ben der Frau Baronin jum Abschiede anzumelden, ging ihm aber auf bem Sufe nach, weil ich meinen Baron noch zu sprechen hoffte. Ich fam in das Borhaus, wo fich ein mufikalischer gandlaufer mit den Kingern und dem Munde in Gegenwart der Fraulein und hofmagde boren ließ. Der Bediente brachte mir die Untwort, daß die Frau Baronin fich Geschäfte wegen entschuldigen und mir alles Gute anwunschen laf. fe. Ich gab bem Baron einen Wink, ber oben in ber Stube fand; er fam ju mir gelaufen und ich umarmte ihn. Wie ich schon im Wagen faß, fam er noch zu mir und fiel mir einigemal um den Sals.

Hr. Belger ift so gut gewesen, mich in Risga aufzunehmen. Seine Prophezenung, die er mir gleich ben meiner Anfunft that, der fleisne Berweis, den er dem Hrn. Pastor Blank gegeben, da er ihm erzählte, daß er mich für die Baronin geworben, sind theils erfüllt, theils gerechtfertigt worden.

Ich bin ben dem Hrn. Regierungsrathe von E. gewesen; er sieht mit seiner Schwägezin nicht gar gut, und giebt ihre Kinder als verloren auf. Selbst auf meinen jungen Herrn will er mehr Verdacht wersen, als ich mit gustem Gewissen haben kann. Wenn er boshaft gegen mich gewesen, warum ist ihm mein Absschied so nahe gegangen? Alle seine Fehler sind durch seine Liebe zu mir erträglich für mich geworden, und sind nur Folgen der uns verantwortlichen Erziehung, in der er ausgeswachsen ist. —

Leben Sie wohl. Jeh werde vielleicht einen Hirtenbrief für die meinigen, mit denen ich mich gegen die Frau Baronin verfündigte, zu erwarten haben. Nicht zu viel Mißtrauen, wenn ich bitten darf, und nicht gar zu viel Antheil. Sie muffen mich jest schon dem lieben Gott und mir selbstüberlassen. Gott wird Ihre Stelle vertreten und ich will der Ueberslegung und dem Gewissen folgen. Ich kusse Ihnen tausendmal die Hände und bin Zeitlesbens

Ihr gehorsamer Sohn.

4. Un Johann Gotthelf Lindner.

Grunhof 1754.

Liebster Freund, Sie haben mich in Ihrem neulichen Briefe ich weiß, nicht in welchem hamann's Schriften I. Ih. Winkel ber Welt gefucht; ba ich geglaubt hatte, daß ich gang nabe immer ben Ihnen und Ihrem Undenken gur Sand mare. Sie werden fcon langft durch Ihren herrn Bruder wiffen, wo ich bin, ben ich ehestens ben mir gu haben dente, um Ergablungen der alten Beiber durch den Augenschein zu widerlegen, daß es mir hier nach Bunsch geht. Ich wollte, daß es ibm eben fo ginge, und traue anderen Berichten nicht. Der Tod des Dr. Bornmaffer hat eine gange Trift Mergte nach Mie. tan gezogen; und er wird nichts als feine Befundheit nothig haben, um alle auszustechen. Diefe foll im ziemlichen Stande wieder fenn, und also hoffe ich, daß fein Glud unfern Bunfchen und feinen Berdienften bald die Stange halten wird. Gott weiß, er bat unfaalich viel an feinem Leibe ausgestanden, und fann sich mit feiner Jugend troffen. Gein Rreug bat ihm ben lieben Gott fennen gelehrt. Er bat ben Bortheil gehabt, eine icone Bibliothet ben feinem Birth brauchen ju tonnen, der ein ehr. licher Mann ift. Er geffand mir, daß fie ihm viel Einsichten gegeben hatte, die fur ihn nicht unbrauchbar und überfluffig waren, und er urtheilte von feiner jetigen Erkenntniß beffer als bon berienigen, die ihm in Ronigeberg binlanglich geschienen batte. Seben Sie, lieber Freund,

wie flug uns die Erfahrung, und wie unwissend und eitel uns die Schule macht!

Meine Umstände sind sehr gut hier, 100 Thir. und auch mit dem Neujahrs-Geschenkfaun ich zum Anfange zufrieden seyn. Die Frau Gräfin ist eine Dame von vielem Ver, stande. Sie liest gerne, hat eine artige Bib-liothek, die ich aber noch nicht selbst zu sehen bekommen habe, sie hat mir aber selbige zum Gebrauch angedoten. Sie schreibt artige Verste. Sie ist die Seele ihres Hauses, und besitt eben so viel Sanstmuth als Entschliesfung. Sie wird von ihrem Gemahl und von allen denjenigen, die sie kennen, bewundert und verehrt.

Herr M. Hase ist eine halbe Meile von mir. Ein Mann von Ihren Jahren, der eine ungemeine Stärke auf dem Clavier, Violonzcello und ein großes Genie zu allem besit, Linguist, Philosoph, Mathematiker, Maler und alles ist. Er ist Posmeister ben einem Herrn von B..., der ein reicher Cavalier von sechzehn Jahren, aber überdem ein Rloß ist, aus dem der beste Praxiteles keinen Mercur schnizten wird. Sein Gehalt ist wie meines, er wird, wie man mir erzählt, von seiner Perzschaft auf den Händen getragen. Er ist ein Abgott der lieben Dummheit und läst sich zu viel herunter, um ihr zu gefallen, Dieß ist

das einzige, was mir an ihm nicht anfleht. Das Alter wird vielleicht seiner Eigenliebe befefere Augen geben.

## 5. Un feinen Bater.

Grunhof ben 6ten Marg 1754.

Berglich geliebteffer Bater, ich war in Dietau und suchte voll Ungebuld Briefe auf ber Poft. Ein Bote aus dem Wirthshause fam mit einer fur mich betrübten Untwort guruck. Den Sonntag ging ich frube por ber Rirche felbst nachzufragen, und ich fand leider nichts. Den Montag fam Br. Dr. Lindner von einer Parientin auf dem Lande ju Saufe und ban-Digte mir die Erfullung meiner febnlichen Bun-Sche ein. Der Anfang Ihres Briefes und die ungewöhnliche gange deffelben machten mich fehr unruhig. Sie gaben mir gleichwohl hoffnung gu einer fich anlaffenden Befferung, die in dero zweitem lieben Briefe nicht fo bestätigt wird, wie ich darum gebetet habe. Ich danke unterbeffen Gott aufrichtig mit Ihnen, daß er Ih= nen Geduld giebt. Gein gnadig Untlit lagt und die Ochmerzen weniger empfinden, die fein ftrafender Urm uns verurfachen konnte. Bergeihen Gie, liebster Bater, wenn ich die Abficht Diefer Rrantheit zu Ihrem Beften aus. lege. Bielleicht dient fie Ihnen, Ihrem Rorper insfunftige liebreicher zu begegnen und ibn

nicht ber Verfaltung und Entfraftung auszu. feten, die Gie felbit fur die Urfachen Ihrer Bufalle angeben. Man bat fich ben einer Rube. die man fich aus einer billigen und vernunftigen Liebe ju fich felbst von den Geschäften giebt, weniger Borwurfe zu machen, als ben berienigen, welche uns eine felbstgemachte Une vermogenheit bisweilen auflegt. Jene ift angenehmer und fußer, weil sie willführlich ift, wenn und die lettere unruhig macht, weil fie gezwungen ift. Genießen Gie, berglich gelieb= tefter Bater, boffer Ihres Geiftes und Gemus thes, und laffen Gie auch die Ihrigen deffelben insfunftige mehr genießen. Bieben Gie nicht alles zu Ihrem Beruf; Gott befist mehr Billiafeit gegen die Menschen, daß ich fo fagen barf, als fie gegen fich felbit haben; er fordert das nicht von uns, was und diese of. ters jumuthen, und er befiehlt und unfern Rachsten nicht mehr zu lieben als uns felbft. Die Borftellungen und gartlichen Gorgen meis ner liebreichen Mutter werden diefen Betrach. tungen mehr Rachdruck geben. Ich danke Ihe nen taufendmal, gutiger Bater, daß Gie fich auf Ihrem Siechbette mit meinem Undenken Die Zeit vertreiben. Wenn es Ihnen doch fo viel Zufriedenheit mittheilte, als ich aus dem Ihrigen bisweilen Schopfe! Ich bin Gottlob gefund und lebe bier recht zufrieden. Das Wachs. thum meines ältesten Herrn macht den 'Vater entzückt, stolz auf ihn und gegen mich erkenntlich. Er redet mit nassen Augen bisweilen von uns beiden gegen Andere, und er giebt mir auf alle mögliche Art zu verstehen, wie viel er von mir halt. Vielleicht glückt es mir bald genug Ihren Bunsch zu erfüllen, und Sie aus ein Paar Lage zu sehen. Wie herzlich vergnügt wollen wir dann seyn! Jest lassen Sie, lieber Vater, Ihre einzige Sorge Ihre Gesundheit seyn, wie dieß mein einziger Wunsch und Bitte an Gott ist.

#### 6. Un feine Gltern.

Grun hof den 4ten Mai 1755.

—— Hr. B. hat (im Bertrauen) noch Lust, eine kleine Reise zu thun und mich als seinen Begleiter mitzunehmen. Ich habe niemals geglaubt, einen so bestissenen und mir recht ergebenen Freund an ihm zu behalten. Wenn es dazu kame, so wurde ich geschwind genug Ihr Berlangen, mich wieder zu sehen, erfüllen können, und ich wurde mich um so weniger Ihren Bunschen entziehen, weil ich mich alsdann freuen könnte, die Absicht, warum ich Sie verlassen, einiger Maßen erreicht zu haben. Wann ich einen kleinen Umweg in der Welt werde genommen haben, werde ich dann nicht mit mehr Genugthuung, Rusen,

Ehre und Zufriedenheit den beffen Eltern mich zeigen tonnen ?

Ich überlaffe mich und mein Schicksal der gottlichen Borfebung ganglich. Gie bat Triebe in unsere Ratur gelegt, die, wenn fie nicht lafterhaft find und mit unseren Pflichten fireis ten, nicht felten als unfere Bestimmung, als ber Ruf zu ihren Absichten angesehen werden fonnen. Mit wie viel Nube und Bufriedenheit fann berienige leben, ber feinen andern End zweck hat als, wie ein vernünftiges und wie ein theuer erlostes Geschopf, als Mensch und Chrift, feinen Berbindlichfeiten ein Genuge gu thun. Mit viel Bergnugen habe ich mir ben bem Lebenslauf meines Lehrers, den mir mein Bruder zugeschickt, feine Gemutheart vorgefellt. In einem fleinen Begirf ber Welt nut, lich , zu einem großern geschickt; ihr unbefannt und verborgen; ber aber fich, die Ratur und ihren Schöpfer besto beffer fannte; fich felbft verleugnete, der Ratur bescheiden und uner. mudet nachaing, und den Schopfer in findlicher Einfalt verebrte.

#### 7. Un feine Gltern.

Riga den 25ten October 1755.

Herzlich geliebteste Eltern, Mein letter Brief war in einem Augenblicke geschrieben, in dem mich meine Hypochondrie mehr als je-

male qualte. Seit 14 Tagen bat fie mich ziem. lich verschont, ungeachtet ich mehr als sonst gefeffen. Gie feben felbige vermuthlich, geliebe toffer Bater, fur Unfalle des Beimwehes an. Und Ihre Bitte, umzufehren, foll vermuthlich Das Bulfsmittel fenn, welches Gie mir fur meine Rrantheit vorschlagen. Beruhigen Gie fich , daß ich gefund und fein Muffigganger bin. Wurde ich Ihnen lieb fenn, wenn ich zu Saufe das Gegentheil von beidem ware? Entschlagen Sie fich ber Gorgen, Die Ihrer und meis ner Rube nachtheilig find; ber Gorgen fur ein Gluck, das ich nicht dafür erkennen kann. Die Erde ift bes Beren; feine Begenwart und bie Borftellung meiner Pflichten, denen ich febe, moge mir allenthalben gleich nahe fenn.

Vergeben Sie mir, herzlich geliebteste Eltern, wenn Ihnen meine Denfungsart etwas
zu hart und eigensinnig zu senn scheint. Ich
erfenne die Zärtlichkeit, die der Grund Ihrer
Vorstellungen und Bunsche ift. Wohlthaten,
die unsere Leidenschaften andern aufdringen, wo
wir nicht den Sinn des Andern, sondern allein
unsere Liebe zu Rath ziehen, kann man solche
Wohlthaten nicht verbitten, ohne undankbar
und ungehorsam zu sepn? Sie wissen meine
Absichten, warum ich Sie, liebste Eltern, versassen; ich sage nicht, mein Vaterland verlassen, weil ich hierin mit Ihnen in gleichem Fal-

le bin. Sie wissen, daß felbige noch nicht erreicht worden. Wenn derjenige, der sich etwas vornähme, nach einigen Versuchen sich sein Vorhaben gleich vereiteln ließe, wurden Sie ihm, wenn er nicht Ihr Sohn ware, dieß zum Guten auslegen?

Ich bin ber Welt nicht unnut gewesen; ich babe einen auten Samen weniaftens in jungen Gemuthern auszufaen gefucht, ber vielleicht fpåter meine Redlichkeit belohnen wird. Mit boriger Doft habe ich aus Curland einen Brief erhalten, der mich ein wenig aufgemuntert. Man wunscht nicht nur meinen Rachfelger fos gu werden, fondern foll febr oft jagen: wenit boch hamann noch ben uns ware! Bielleicht wurde mein Gluck icon comacht fenn, wenn ich nachläßiger gegen Undere und mich felbst hatte fenn fonnen. Mein weniges Bertrauen auf mich felbft, meine Furchtfamfeit, meine Schwierigfeit, mir und Andern genug ju thun, ber Eindruck, den ich von Menschen befommen babe, die ich nicht anders als bedauern, verachten und haffen konnte - daß ich felbst unter Diefe Menschen gehore, daß man fo oft aus Schwäche wider feinen Willen ihnen nachgeben muß - haben mich leutschen , unumganglich gemacht, demuthigen und nahren wechfelweise meinen Stolz und entfernen mich von der Welt, gegen andere Triebe, die mich zu ihr anziehen.

Wurden Ihren Gobn Freunde noch lieben, Die in ihrer Wahl so gartlich find, die ihn feiner Febler wegen fo wenig genießen konnen, daß er sich selbst wundert, wie er welche baben und erhalten kann; die ihn aufsuchen, wenn er fich ihnen entziehen will? Geben Gie, womit ich mich troffe, wenn ich mir feloft unerträglich bin. Da ich mir felbst so viel Unruhe auflege, warum vermehren Sie, liebste Eltern, felbige durch Borwurfe, durch Rlagen und Bumuthungen, die mich noch verlegner machen, weil ich nicht weiß, womit ich felbige beantworten foll? Ich habe noch Berg genug, mehr zu erfahren, mehr zu leiden, mehr zu übernehmen. Unterdrucken Gie felbiges nicht. Ihr Benfall foll mich beleben und Ihr guter Rath auf dem Wege, den ich mir gewählt, mir forthelfen und nicht mich aufhalten.

Gott erhalte meine liebsten Eltern gesund. Ich verspreche mir von meinem lieben Bater einen Brief, in dem er einen Biderruf seines letzten thun wird. Möchte er gleich fürzter als der letzte senn, so wurde ich mich freuen, wenn der Inhalt dieser ware: "Mein "lieber Hans, ein eigensinniger Junge bist du "allemal gewesen; wenn es nun aber dein Ernst "ist, ein ehrlicher Kerl zu bleiben, so kannst

"du von deinen Eltern versichert senn, daß sie "so einen Sohn lieber in der Fremde haben "wollen, als in Schanden in ihrem Hause, er"nähren. Dein Exempel soll uns wenigstens "lehren, daß wir deinen Bruder nicht eher los"lassen, bis er diesenige Freude erfüllt, die wir "an dir zu sehen wänschten. Halte Wort und "lebe wohl." Ich will beides thun, liebste Eletern, indem ich Ihrem Undenken und Ihrer Liebe mich empschle.

### 8. Un feine Eltern.

Grun bof ben 28. Febr. 1756.

Gestern Abends habe ich Ihre leste zärtlische Zuschrift erhalten, in welcher mir die Nachzicht von Ihrer beiderseitigen Besserung sehr trösslich gewesen. Wir haben vor acht Tagen ein Schrecken gehabt, das übel hätte ablaussen schnen. Der Schornstein brannte in unsserm hölzernen Schlosse. Die Frau Gräfin lag zu Bett und wir waren ohne die geringsten Unsstalten dem Zusall ausgesest, der mit Gottes Hülfe nicht wider uns ausstel. Wie viel gehört dazu, ein Hausvater, ein Wirth, ein herr zu seine Ichn! Ich habe mich weniger erschrocken als geärgert und verkältet, doch ohne Schaden für meine Gesundheit, die auch jest leidlich ist. — Sie richten mich mit der Hoffnung eines ges

funden Alters auf. Ich glaube, daß man niemals zu früh sich alt und reif zu werden wünschen kann, wenn man nicht umsonst lebt oder gelebt hat. Wenn dieß nur an mir erfüllt würde! Traurige Benspiele umgeben mich, ben denen ich für mich seibst zittere. Vielleicht bist du eben das, was du an Andern verabscheust; eben der Gräuel vielleicht in einer andern Gestalt; oder sie haben dem Schein nach den traurigen Vortheil, ruhiger und sorgloser ben ihrer Gefahr und Schande zu seyn.

#### Den 2gten

Bier habe ich bes Abends der heißen Stube wegen aufhören muffen, die mir Ropf und Mumpf gang murbe gemacht. Bur Schule gehoren jest zwen Stuben; die eine ift vor zwen Jahren gang neu angebaut worden, im Winter aber nicht zu beißen, und dient, die andere ungefund zu machen wegen des Zuges, der durch alle mögliche Nigen durchweht. Ein fur-Scher Bauer ift hof- Calefactor und mein Bedienter ein kalmuckischer Mursa oder Edelmann, der sein hochstes Gut im Trunk oder Schlaf findet, auch schlecht gehalten wird. Außer einem treuen Freunde bier im Saufe, der ein Turfe ift, wurde ich jest von allem menschlis chen Umgange abgeschnitten senn. Ich erhole mich also mehrentheils von einer Arbeit an eis

ner andern, von der schweren an der leichtes ren, von der verdrießlichen an der angeneha meren, von der nothwendigen an der frenwilligen. Diese einformige Rube ober Unftrenge ung nußt den Geift und den Leib ab oder macht wenigstens beide schläfrig. Bielleicht wurden Sie alfo, lieber Bater, einen eben fo tragen Socius an mir haben, als mein Bruder ift; ich unterftebe mich wenigstens nicht, mir mit mehr Munterkeit und Feuer zu ichmeicheln. Dreißig Jahre fommen mir schon als eine ungeheure Frift des menschlichen Lebens vor. Ich freue mich, daß die Zeit verfließt, und wenn ich gurucfrechne, erstaune ich, wie ein Schulds ner vor feinem Termin. Go widersprechend find wir in unfern Wunschen. Wenn wir Deis fter derfelben waren, wie schlecht wurde uns Dadurch geholfen fenn!

Gott erhalte meine liebsten Eltern. Ihr Glaube, Ihre Geduld, Ihr Muth sey mir ein Benspiel in guten und bosen Tagen! Wir wolsten uns mit unserem Gebet einander benstehen, und unsere hoffnung auf einen herrn sehen, der uns besiehlt, alle Vortheile dieses Lebens für unsern Schaden anzusehen. Wehe uns, wenn wir unser Gutes hier genießen! Wehe uns, wenn uns hier nichts fehlt! Erfreuen Sie mich bald, liebste Eltern, mit guten Nachrichten. Ich füsse Ihnen tausendmal die hande,

# 9. Anfeinen Bater.

Grunbof ben igten Marg 1756.

Abre Erinnerungen, liebster Bater, baben mich fehr aufgerichtet. Gie haben meine bypochondrie gemerkt und erflaren mir Ihre Gefinnungen auf eine Art, die mir gu einer gro-Ben Aufmunterung gereicht. Der himmel behute, daß ich die gartlichen Gorgen meiner liebften Eltern mit Undankbarfeit und Berdruß aufnehmen follte. Alle Leidenschaften, die mit der Religion bestehen und durch das Christenthum eingeschrankt werden, fonnen uns weder beschwerlich noch nachtheilig senn. Wie leicht können wir aber nicht durch diejenigen Triebe felbst verführt werden, welche die Natur uns portualich geschenft, und welche die Bernunft auf ihrer Seite haben! Ich ftelle mir meine lieben Eltern bisweilen in einer Berlegenheit, in einer aufgebrachten Unruhe vor, mit der fie fich fragen; wo bleibt denn unfer Gohn ? was wird denn aus ihm? Wohin geben feine Abfichten? Straft der schlechte Fortgang fie nicht ihrer Eitelfeit? Ohne mir die Zeit lang werben ju laffen, wunschte ich bisweilen, alle diefe Zweifel mit einer Rachricht beantworten gu konnen, die meine liebsten Eltern gufrieden fpråche: hier ist das, was ich durch meine Gebuld zu verdienen gewartet!

Es fann fenn, baß die Krankheit meine Sn. pochondrie vermehrt; es fann fenn, daß felbige sum Theil in meinen Umftanden liegt. Ich verzweiffe bier daran, meinen Endzweck zu erreis chen. Der altefte ift gefund, man schont feie ne Gefundheit nicht, und die Unmäßigfeit macht fie fehr mislich. Die Kahigkeit feines Ropfes, Die Lebhaftigkeit und Geschmeidigkeit seiner Einbildungsfraft hintergeht die Eltern. Man leat mir alle hinderniffe, die ehedem meine Dube vereitelt haben, und ich liege denfelben wider Millen unter. Die Welt will betrogen fenn; es ift nicht jedermanns Sache, fich Diefem Berlangen zu bequemen. Was fagt Gewiffen, Pflicht dazu? Sieget über alles! Der eine Theil weiß gar nicht, was Erziehung ift; der andere weiß nicht, was Gohne find. Brauchet zu einer Tochter Schminke und Gitelfeit. Wenn ihr nicht Tugend haben wollt, fo laffet wenigstens Ehre in das Berg eines Rindes, weil ein Mann aus ibm werden foll. Man hat mich gefannt; bin ich nicht lange genug hier gewesen, um mich kennen zu lernen? Da man mich wieder verlangt, konnte ich nicht muthmaßen, daß man meinen Abfichten Recht widerfahren laffen murde? Glaubt ihr, daß ich fur euch lebe, und euch zu Gefallen auf dem Ropf geben foll, weil ihr deffelben euch fo wenig als eurer Rufe geborig bedienen fonnt? Ich febe ju, schweige

und wundere mich. Mit diesem Monat ift mein erstes Bierteljahr zu Ende. Die Zeit wird mehr lehren.

Sie sehen hieraus, geliebtester Vater, daß ich meinen Beruf mit Ernst treibe. Der auferliche Benfall genügt mir nicht, der Schein auch nicht. Ich kann weder kalt noch lau senn. Ich schütte mein herz gegen Sie aus, damit Sie mich desso richtiger beurtheilen können. Mein Semuth ist übrigens ruhiger, als Sie vielleicht denken. Auf die Woche erwarte ich einen werthen Freund, den Regiments. Feldscherer Parisus, einen sehr vernünstigen und beshutsamen Urzt. Ich empfehle meine besten Eletern der göttlichen Vorsehung, die über uns alle wacht.

# 10. An feinen Bruber. · April 1756.

Gott Kob, mit meiner Arbeit so gut als fertig. Der Termin, der lette Augenblick thut ben mir große Wirkung. Wenn ich auch arbeiten will, die Vorstellung, daß ich Zeit habe, macht mich so schwierig, so kalt, daß ich nicht von der Stelle kommen kann. Ift aber kein Rath mehr aufzuschieben, nun dann mußes, und eine Stunde bringt mir bisweilen verlorzne Wochen ein. Die Arbeit ist weit unter der Anlage gerathen; die Jdee davon ist lange nicht

in der Ausführung erreicht. Dergleichen Betrug feiner felbst muß fich der Mensch gefallen laffen; er dient zu vielem Guten. Fontenelle fagt: Man wurde das nicht thun, was man fann, wenn man nicht die hoffnung batte, mehr zu thun', als man fann. Go bangt ber Gebrauch unserer Rrafte mehr von unserer falschen Einbildung, als von unserem Willen ab. Ich bin in zwen Abenden mit der Ab-Schreibung fertig geworden. Die lette Sand fehlt noch, die wird mein B. dazu thun. Er bat zu viel Untheil an meinem Entschluß das Werk felbst zu überseten, so wie an dem Inhalt des Anhangs. Du wirst eine Rhapsodie von Ein : und Ausfallen zu lefen befommen, die dich vielleicht so bald als mich ermuden wird. Wenn mir Gott Gesundheit giebt, fo mochte ich wohl eine andere Arbeit mehr nach meiner Reigung unternehmen. Muß feben, ob die Aufnahme biefer mich dazu aufmuntern wird. Ein Theil eines guten Urtheils wird auf meiner Dunkelheit und Unwissenheit meines Ramens beruben. Gorge bafur, daß ich nicht verrathen werde.

Eben jest habe ich eine beilige! Rede in Maffillon's Fastenpredigten gelefen über die Bersuchungen der Großen. Der Anfang, den ich gemacht habe, giebt mir viel Geschmack fur diefen Schriftsteller. Seine Reden find furt, aber 18

sehr reich an Gedanken und Empfindung. Eine besondere Freymuthigkeit, die nichts zurückhält, oder halb sagt, welche die Wahrheit mehr liebt, als diejenigen fürchtet, welche sie beleidigen kann. Eine tiefe Kenntniß des menschlichen Herzens, die mehrentheils gebraucht wird, die Nechte des Amtes mit mehr Klugheit als Nachdruck zu handhaben. Dieß ist die Parrhessie, welche die Boten des Geistes von den weltslichen Rednern mehr als andere Eigenschaften unterscheiden sollte, und welche sie seltener als diese ausüben.

Auch des Buffon Naturgeschichte beschäftigt mich; ein großes Werf von einer ungeheuren Unternehmung. Man hat eine Bibel der Natur, die ein Mißbrauch dieses Titels ift. Das, wovon ich rede, möchte ich eher ein aparryphisches Buch derselben nennen. Ich will es mit dem andern Theile von Hume's vermischten Schriften abwechseln, den ich heute erhalten.

Ich fürchte, daß unsere Eltern über meisne hypochondrischen Grillen unruhig seyn mochsten. Gieb ihnen so viel zu thun mit deinem eigenen Glück und ihrem Antheil daran, daß sie desto ruhiger an mich denken. Die Natur hat uns Menschen an der außerlichen Gestalt und dem inneren Sinn unterschieden. Ihre Mannigfaltigkeit ist so gut Weisheit als ihre Einfalt; sie bedient sich beider zu ihren Ab-

sichten, die immer das gemeine Beste zum Ausgenmerk haben. Ich weiß, daß mein Sinn ziemlich undiegsam ist, der sich so wenig in seine eigene Denkungsart als in Anderer ihre allemal schiefen kann. Er hat aber auch seine Schneide und seinen Rücken. Man kehre mich um, sagt ein asopisch Messer zu seinem Herrn, die andere Seite wird dir mehr Bissen schneiden, als du brauchst, um satt zu werden.

### II. Un feine Gltern.

Grunhof, ben 1oten April 1756.

Berglich geliebtefte Eltern, die Gefundheit und Bufriedenheit ift der einzige Bunfch, mit bem ich meine Briefe anzufangen und zu fchlie-Ben weiß. Ich genieße jest Gort lob beider wieder, und bin heute durch das Undenken eines Freundes erfreut worden, an dem Gie auch Untheil nehmen werden. Ich habe nam. lich einen Brief ben Brn. Karftens erhalten, der mir feine Diederlaffung ju Lubeck und fein bortiges Gluck meldet. Es ift eine große Beruhigung für mich, daß mich ehrliche Leute auf der Welt noch wurdigen, fich meiner gu besinnen, wenn es ihnen wohl geht; und wenn fie es mir auch wunschen, so glaube ich es nicht nur zu verdienen, sondern auch alles schon ju befigen, mas mir noch zu fehlen scheint.

Erfennen Gie, berglich geliebteffer Bater, hieran Ihren Gobn, der fich eben fo leicht gu troffen als ju beflagen verftebt. Es giebt Menschen, die fich felbst das Ziel mit fo viel Bequemlichfeit fegen und von Undern fegen laffen , daß es eine Ochande ift; es giebt hingegen welche, die weder fo feig gegen fich felbft find, noch diefen Schimpf Underer Billführ überlaffen. Ich bin bier in einem Saufe , wo man mir die Laufbahn meiner Uflichten fo leicht und furt machen mochte, als man fich felbit felbige eingeschranft bat. Bergeben Gie es mir. bağ ich diese Seite meines Zustandes, die vielleicht für die Angen die frohlichste ift, niemals bisher geschildert. Es ift defwegen geschehen, weil ich fie am wenigsten liebe, und weil fie mir weniger am Bergen liegt als jene raube, Die ich bearbeiten foll. Es ift vielleicht eine Thorheit, treuer zu fenn in fremden Ungelegenheiten, als man uns verlangt. Ich will aber diefe Berantwortung lieber auf mich nehmen, als Die Ochuld berer, die in ihrem eigenen Untheil gleichgultig find ; die den Schutt haufen , den fie feibit forgen follten, aus dem Bege ju fchaf.' fen; die aus der Pflicht aufzumuntern fich eime borfehrte machen, diejenigen einzuschläfern, an beren Munterfeit ihnen gelegen fenn follte.

Meine Gefundheit wird der Frühling mit Gottes Sulfe wieder herstellen. Ich lefe jest

Schaarschmidt's Diatetif und wunschte über einige Dinge Ihre Erfahrungen, liebster Bater, zu Nath ziehen zu können. Das bevorstehende Fest sen Ihnen ein Sabbat von Ruhe und Segen! wie glücklich sind wir alle, wenn wir mit Ihm leiden konnen, um mit ihm zu lesben!

12. Un J. G. Einbner, nach Riga.

Grunhof, ben 12. Upril 1756.

Berglich geliebtefter Freund! Nachdem ich Sie schon so oft umarmt in Gedanken, als ich den Buffon jugemacht, fo ift es jest Zeit es auch schriftlich zu thun. Jest befinde ich mich Gottlob! leidlicher; vorige Woche hatte ich mich mit einem neuen Bluß am Geficht und einem damit verbundenen Fluffieber qualen muffen. Der April macht fich zum Mai; wenn man nur bald ber Luft und ber Natur genießen fonnte. Und Gie, liebster Freund, befinden fich nicht beffer? freuen Gie fich nur, wie ich. auf den Frühling, er wird alles wieder gut machen. Wie fieht es mit ber Beranderung Ihrer Schule aus? Reid und Bosheit machen uns Chre, fie geben uns den Genug unferer Que genden. Ich glaubte, Gie maren schon fo bekannt mit diesen Reinden, daß Gie ihre Schwäche rubiger verachten fonnten.

fostet, sagen Sie; ja, es bringt aber auch was ein. Ob wir unser Leben so oder so abnuhen. Ohne Alippen thun wir diese Fahrt nicht. Laß uns an unsern Gutern Schiffbruch leiden, wenn wir unser Leben retten und damit erkaufen können. Meine Eltern haben mir viel Sorge gemacht. Sie lösen sich beide in ihrem Siechbetste ab. Gott helfe ihnen; ich hoffe sie noch zu fehen auf der Welt. Sie denken in ihren Briesfen immer an Sie, diese ehrlichen Alten. Es ist mir lieb, daß sie auch von Ihnen nicht verzaessen werden.

Vorige Woche ift mein Unhang und alles ubrige gur Ueberfegung, dem himmel fen Dank. abgegangen. Die lette Stunde hat mir noch einige Dienfte gethan. Meine Rrantheit , Die bennahe dren Wochen gedauert, war nicht in leberschlag ber Zeit gebracht. Ich habe mich übereilen muffen, und darum Ihnen auch die Durchsicht meiner Arbeit weder mittheilen fonnen, noch wollen. Bu gewiffenhaft, meinen Stun. den etwas abzubrechen, habe ich bennabe zwen Rachte baran feten muffen, die ich noch nicht scheine ausgeschlafen zu haben. Ben biefem etwas zu anhaltendem Fleiß habe ich die Wirfung der Hopochondrie recht fichtbar gefühlt. recht schmecken fonnen. Die Augen hielten aus, ber Ropf die lette Nacht auch besser, als ich bachte.

Dieß ist zugleich die Ursache, warum ich nicht eher habe schreiben können. Gestern wollte ich. Massillon mein Früh- und Busson mein Besperprediger bis auf den Abend, da ich nicht mehr konnte. Wie sehr danke ich Ihnen für den letzteren. Eine Zeit von vierzehn Tagen ist der Termin, den Sie mir sehen. Ucht Tage hab ich ihn jest. Diese Woche sepre ich halb. Wenn ich unsere Ostern dazu nehme, so möchte ich reichlich gerechnet gewiß auskommen. Dann bekommen Sie ihn wieder und dann erwarte ich von Ihrer Freundschaft den zweiten Theil.

Seine Theorie, von deren Beweisen ich die Balfte ichon gelesen, bat mich gestern bald rafend gemacht. Trifft ihn aber nicht eben ber Tadel, den er uber die Gundflutherflarer ausftreut? Ift die Ochopfung ein weniger Bunber als diese? Was wird aus dem Werde, das Gott fprach? Barum leidet die Schopfung ber Erde eine Theorie, wenn die Gundfluth feine leiden foll? Die Gifersucht gegen die Onfteme fanderer, die feinem an Erfindung und Wis nichts nachgeben, hat ihn hierauf nicht aufmerksam gemacht. Doch ber fleine Rlaffer, ich menne Raffner in feinen Roten , bat ibn bierüber verschont, und ich will ihn nicht suppliren. Sallers Vorrede über den Ruben der Sypothefen ift ein Meifterfluck. - - Benn die Poeten die Kunst besitzen, die Lügen wahrscheinlich zu machen, so ist es vielleicht ein Borrecht
der Philosophen, der Wahrheit ihre Glaubwurdigkeit zu entziehen, oder sie selbst unwahrscheinlich zu machen. Sie erfüllen ihr großes Bersprechen, unsere Augen aufzuthun, mit verbotenen Früchten, die unklug machen.

## 13. Un benfelben.

Grunhof, ben 20. Man 1756.

So oft ich auch die Briefe meiner Freunde zu überlesen gewohnt bin, so hat doch feiner Diefe Probe mehr ausstehen muffen, liebster Freund, als Ihr letter. Die Empfindungen gegen mich und meine Eltern haben mich febr gerührt, mit benen Gie felbigen einweihen. Der Saame des Gerechten ; noch ruht Davids Segen auf ihm; noch erfüllt Gott, was er durch feine Propheten ihm versprochen. Es ift fein Tag, an dem mich nicht die Begeisterung, eine Biertelftunde wenigstens, unter die Deis nigen verfett. August konnte zwischen feinen zwen ewigen Dichtern nicht zufriedner fenn, als mich diefe Augenblicke ber Schwermuth machen, die ich zwischen den Ehranen und Seufzern meiner zwen Alten zubringe. Mein Bater bat mir wieder geschrieben, mit mehr Rube als neulich. Diefer Brief ift abgegangen, ebe mein

letter angefommen, in dem ich fie zu besuchen versprochen. - Nun Sie haben an meinen Gorgen Theil genommen; Gie nehmen es auch an meiner Zufriedenheit und an den Unschlägen, Die Ihnen ein großmuthiger Freund meinetwegen entdeckt. Boren Gie, lieber Freund, ich verstehe, was Gie gejagt haben und fagen wol-Ien. Lag uns alles absondern, so bleibt die Wurzel und der Stamm defto ehrwurdiger und schoner. Rurg ich beneide diejenigen, die im Stande find, fo edel zu handeln, und ich ehre Diejenigen, die verdienen, ein Gegenstand der erfteren zu fenn. Gonnen fie mir biefe Eigenliebe, auf die fich mein Werth grundet. Es ift mir immer leichter geworden, mich ein wenig zu erheben, als herunter zu laffen. Grund dieses Untrages legt mir also schon alle Berbindlichfeit auf, und ich bin wenigstens fchuldig, einen eben fo fichern Grund entgegen su feten. Das ift eins. Wir machen Schluffe als Dichter, als Redner und Philosophen. Jene find ofter der Vernunft naber als die in ber logischen Form. Wenn fich das Berg erflart, so ift unser Verstand nichts als flugeln, wenigstens entscheidet jenes eben fo laut, als Diefer zweifelt. Wenn ich nichts als meine Gefinnung zu Rath gezogen batte, so wurde ich felbst gekommen fenn, anstatt ber Dube mich fdriftlich zu erflaren. Wenn wir Menschen nichts

mehr als ben Billen nothig hatten, fo fonn, ten wir fast der mubfamen Rothwendigfeit , zu überlegen, überhoben fenn. Das ift Rumer zwen. Ich bin ein frener Mensch, der feine andern Gefete als Pflichten und Umftaude erfennt. Bon meinen Entschließungen bangt niemand sonderlich ab; meine Ehre von meinem Gewiffen , mein Gluck von meiner Babl. 3ch fann niemanden als mir felbit nachtheilia fenn. Ben ber Frenheit ift jeder Ochaben zu erfeben und jeder Berfuch macht uns fluger. Das ift Rumer bren. Gie werden fich felbft erinnern. wie oft ich bedauert, nicht eine Rebenfache aus ben Miffenschaften gemacht zu haben, und wie oft ich gewünscht, ein Raufmann geworden gu fenn, noch ehe ich gewußt, wie viel Einsichten dazu gehörten. Bielleicht ift diefer Bunfc nicht von ohngefahr geschehen. Bielleicht ift bieß ber Rnoten, ben mein Schickfal auflofen mirb. Gie haben einen alten Mann auch eranblen gehort, der fein Gluck in einem gande gefunden, bon dem er niemals gut zu reden gewohnt gewesen, und der auch nicht die beste Mennung bon einem Orte batte, wo fein Gobn vielleicht das seinige von ohngefahr finden fann. Das ift bas vierte. Mein Eigenfinn übrigens, in fo ferne er aus meiner Gemuthsart fließt , beruht auf zwen Stucken. Richts oder alles gu thun; das mittelmäßige ift meine Untipathie; eher eines von den außersten. Das andere ist dieß: ich bin entweder zu gut oder nicht groß genug, mich in jede willsührliche Lage zu schizten. Auf alle Hauptpunkte habe ich mich übrigens gegen Hrn. B. selbst erklärt. Das Engelische macht mir Sorge; wenn ich aber bedenzte, daß zu einem bloßen Brieswechsel in Gerschäften nicht eben die größte Stärke in der Sprache erfordert wird, daß ich noch Zeit habe, mich darin zu üben zc. Ist seine Reise nach England festgesett? Er beruft sich darauf. Erinnern Sie ihn doch selbst daran. Doch er will nach Mietau kommen — und ich verzlasse mich auf sein Wort, wenn es ihm mögelich ist.

Meine Stunden follten angehen. Ich eilste. Der Besuch eines Gastes, der sich hier aufhält, hat mich verhindert, auf die Gelegensheit Acht zu geben. Man vertröstet mich auf eine morgende, die abgehen soll. Ich bin der Gelegenheiten wegen bisweilen sehr verlegen. Dren, wenn ich nichts zu bestellen habe, oder nichts erwarte. Ist mir daran gelegen, so sindet sich feine. Doch ein ganzer halber Bogen, wie will ich den füllen und womit haben Sie die Strafe verdient, liebster Freund, den Versständ zusammen zu suchen? Meine Hand versträgt sich schlecht mit meinem Project. Auch diesen Einwurf habe ich mir schon gemacht.

Das Schreibgerath ift aber auch barnach. Dicht Beit, Buchstaben zu malen, wenn ich es auch fonnte. Laffen Gie mich noch ein wenig von bem ichwagen, wo ich in der Salfte geftort worben bin. Mus meinen Rumern baben Gie erfeben, daß ich abstract genug die Sache unterfucht habe. Ich entferne mich nicht gang von meinem Beruf. Der junge Berens ift immer mit ein Augenmerk bon benjenigen Diensten, Die ich bort erzeigen konnte. Man ift biswei-Ien alucklicher, wenn man nicht alles zu verantworten übernehmen muß. Das Borurtheil ber übrigen nimmt mich fur feine Gemuthsart und Rabigfeit ein; überdieß habe ich gemerkt, baft er ein Liebling bes unfrigen ift. Sollte ich in Unsehung der Correspondenz nicht alles ausführen konnen, so glaube ich ihnen doch weniaftens auch nicht gang unnug zu fenn. Und defest, nichts gelingt, so weiß ich und fenne Diejenigen, mit benen ich zu thun habe. Sch wurde auch nicht so dumm senn, meine Unvermogenheit gar nicht zu merken und mir von anbern die Alugen erft hieruber offnen zu laffen. Sch erinnere Sie noch einmal an meinen Bunich. ben Gie oftere gehort, daß ich die Wiffenschaf: ten nur als eine Gemuthsergobung treiben fonnte. Ein purus putus in einem einzigen 3meis de der Gelehrsamfeit zu fenn, widerspricht eben fo fehr meiner Reigung, als die Moglichkett, mich

binlanglich auszubreiten, meinen Rraften. Ich weiß das wenigste, was man der Schande wegen mehr als des Nutens wegen wiffen muß. Das verdrießt mich und ich fann mich als ein Studirender niemals felbft defiwegen rechtfertigen. Die Zeit dazu ift verfaumt und die Roften wurden der Mube nicht werth fenn. Wie viele Dinge, Die ich jest mitnehmen muß, um mich in dem Gleise zu erhalten, worin ich bin; wie viele andere, benen ich mich nicht genug naben darf, weil sie mich gleichfalls das rin zu fehr entfernen wurden. Aus allen biefen entgegengesetten Rraften muffen nicht nur febr frumme Linien, fondern felbft folche ent= fteben, die feine Gleichung erflaren fann. Deine Bereitwilligfeit, alles einzugehen, wird Gie befto weniger befremden, wenn Gie überlegen, wie viel ich ben dem Tausch meines Zustanbes gewinne. Für wenig Menschen gemacht, schreiben Gie mir; wenn ich es doch fur die wenigsten mare! Meinen Freunden gehore ich gewiß gang zu. Sie wiffen als ein Philosoph und als ein Chrift, wer die wenigsten find. Ich gebe nicht wie ein Diogenes dem gemeinen Mann entgegen, wenn er von der Ochaubuhne fommt; ich erlaube mir aber mit dem Borag: Odi profanum vulgus et arceo ju fagen.

14. Un M. Berens, nach Riga.

Denhof, ben 15ten Jun. 1756.

Der freundschaftliche Besuch des herrn Bruders hat mich von der Verlegenheit befrent, worein mich die Schuldigkeit einer mündlichen Abrede seste, zu welcher Sie neulich so geneigt waren mich einzuladen. Außer den Unbequemslichkeiten meiner Stelle beschäftigen mich der ganz nahe Termin meiner Abreise und die damit verknüpsten Zerstreuungen zu sehr, als daß ich nicht hatte befürchten sollen, dassenige in Ihrer guten Mennung persönlich zu verlieren, was ich mir jest versprechen kann durch meines Freundes Unterhandlungen gewonnen zu haben.

Ich unterschreibe alle die Bedingungen, die Sie mir, höchstuehrender Herr, haben bestimmen lassen, ungeachtet meine Verbindlichkeiten sich jest nicht weiter als auf den Wunsch erstrecken, kunftig für Ihre Vortheile aus Pflicht, Neigung und Erkenntlichkeit so ausmerksam seyn zu können, als Sie im Voraus aus Freundschaft auf die meinigen gewesen. Ein Mensch, der bisher unt er seiner Arbeit sich hat mußen besolden lassen, bringt eine gewisse Blodigskeit des Gewissens in eine Verbindung mit, die ihn auf einmal über seine Ansprüche und Ver, dienste belohnen soll. Schonen Sie selbige we.

nigstens so lange, bis ich mit meinen Geschaften befannter fenn werde.

Die Ausflucht, wodurch Sie mich auf meine neue Lebensart vorzubereiten bedacht find, wird gewiß einen Einfluß auf meine Gesundheit und Gemutheverfassung haben.

Wir sind also hierin richtig, und ich bequeme mich mit Vergnügen Ihren ferneren Maßregeln, die ich am füglichsten in meinem Vaterlande werde erwarten können, wo ich ihrer Ausführung näher als hier bin.

Die Vertraulichseiten, deren mich der here Bruder gewürdigt, nehmen mich übrigens ims mer mehr für meinen gefaßten Entschluß ein. Ich weiß für einen Märtyrer seines guten Wilslens feine fürtrefflichere Zuflucht, als eine Fasmilie, deren Absichten und Erfahrungen eine ähnliche Quelle gehabt.

Dielleicht hat dieß der leste Knoten seyn follen, von dessen Entwicklung mein Gluck abshängt. Raum daß ich mich zu den Wissenschaften bekannt, und ungeachtet meiner allgemeisnen Reigung zu denselben, für die ich so viel Schwachheiten als ein Stuber für das Geschlecht begangen, hat es mir öfters leid gethan, nicht ein Rausmann geworden zu seyn; bisweilen ernstehaft genug, um diese Gedanken nun wie eine Abndung, und den günstigen Anlaß ihrer Ersfüllung mit einem kleinen Aberglauben anzus

sehen. Ich gebe Ihnen bis auf meine Aussschweifungen Rechenschaft. Ein wenig Thorheit ist zu allen menschtichen Anschlägen nöthig; das heißt den Boden füttern, auf dem sie gezeihen sollen. Scheint es nicht, als wenn ich mich rechtsertigen will, daß ich mein Wort von mir gegeben? Um es wahr zu machen, werde ich niemals aufhören, mit der aufrichtigsten Ergebenheit zu sepn 2c. 2c.

## 15. Un feinen Bruber.

Riga, im August 1758.

"Mit Mutterhanden leitet Er die Seinen ftetia bin und ber ; gebt unferm Gott die Ehre." Gott erzeigt dir viel Gnade, und ein großeres Gluck wird dir angeboten, als du hatteft erwarten fonnen. Danke ihm von Bergen, und nimm es nicht an, als bis du dich feinem Willen gang gewidmet haft und dir feinen Ben. fand von Oben dagu verfprechen fannft. Wenn es fein Wille ift und bein Ernft, dich bemfel, ben zu ergeben, so wird dir alles gewährt werben: ja felbft das, mas und entgeht, dient dann ju unferem Besten. Ich schreibe bir nicht als ein Schwarmer, nicht als ein Pharifaer, fon: dern als ein Bruder, der dich nicht eher hat lieben fonnen, fo lange er Gott nicht erfannte und liebte ; der dir aber jest von gangem Ber-

gen wohl will, und, feitdem er beten gelernt bat, nicht vergißt auch fur dich zu bitten. Alle Bartlichkeiten des Blutes, der Ratur find leere Schalen, die denen nichts helfen, die wir lieben. Bir fonnen unferem Rachften nichts als Schaden thun, und find wiffende oder unwiffende Feinde deffelben. Durch Gott allein liebt unfer Berg die Bruder, durch ihn allein find wir reich gegen fie. Ohne Jesum ju fennen find wir nicht weiter gefommen als die Beiden. In dem wurdigen Ramen, nach dem wir Christen beißen, wie der Apostel Jacobus fagt, vereinigen fich alle Bunder, Geheimniffe und Werfe des Glaubens und der mahren Religion. Diefer wurdige Rame, nach bem wir genannt find, ift der einzige Ochluffel der Er, kenntnig, der himmel und Solle, die Soben und Abgrunde des menschlichen Bergens eroffe net. Lies das herrliche Lied: Beschranft, ibr Beisen dieser Welt ic. und lag dir den Ton meiner Briefe nicht anftogig fenn. Du wirft mich als feinen Ralmäufer antreffen, wenn ich die Freude haben follte dich ju feben. Ich les be jest mit Luft und leichtem Bergen auf ber Welt, und weiß, daß die Gottfeligfeit die Berbeißung diefes und des gufunftigen Lebens bat und ju allen Dingen nuglich ift.

Mit deiner Antwort, welche die Ehre geshabt dem hiefigen Magifirat zu gefallen, bin hamann's Schriften I. Th.

ich zufrieden bis auf die fritischen Zuge, die bir darin entfahren. Unterdrucke dergleichen Einfalle soviel als möglich. Du weißt, wie sehr ich an der Laufesucht des satyrischen Wiges siech gelegen.

Wenn es Gottes Wille ist, dich hier zu haben, so beschleunige deine Abreise so viel als möglich. Sende alle deine Bucher mit einem Schiffer ab, um so leicht als möglich zu kand zu gehen. Bringe meine zwen kauten mit; ich hoffe, daß auß kübeck die zerbrochene mit meinen Buchern angekommen. Wenn dir unser lieber Vater Luther's Schriften überlassen will, so laß diesen Schaß nicht zurück.

Gott lenke alles nach feinem gnadigen Willen. Ich zweifle nicht, daß Er viel Gutes zum Beffen feines hauses und feiner heerde durch beine hand ausrichten wolle.

16. An Gottlob Emanuel Linbner nach Grunhof.

Riga, im September 1758.

Ich habe gestern Abend an Ihre jungen Herren geschrieben. Durch diesen Briefwechzsel habe ich keine Absicht Ihnen beschwerlich zu fallen. Mit dem jungsten Baron wird es nur ab und zu nöthig senn, anstatt einer Schreibsstunde mir zu antworten. Den ältesten werden Sie ihm selbst und mir ganz allein überlassen. Er hat mit einer schlechten Feder, und mit einer Symmetrie geschrieben, die ich in des jung-

ften Briefe berührt. Laffen Gie nur alle Rebler, die er thut, begehen, ohne sich damit zu qualen. Ich werde ihm nichts ichenten. Wenn Sie eine Biertelftunde mit ihm über den Inhalt desienigen, worüber er schreiben will, reden und darüber raisonniren, so ift das alles, was Sie von Ihrer Seite dazu nothig haben. Sie werden dieß als eine Bedingung ben Ihro Excelleng, die ich Ihnen gegeben, angubringen wiffen, und fich besonders im Anfange barnach richten und daran binden. Geben Gie mit ber Beit, daß es der Dube lobnt, ihm ein wenia ju belfen, fo fonnen Gie es allemal fo viel thun, als Sie Luft haben. Ich will jest aber durchaus Meifter in diesem Spiel fenn und frene Sand darin haben. - Die Urfachen, marum ich dieß fordere, werden Gie felbft einfeben, ohne mich darüber weitläuftig erklaren ju durfen. Mehr Rugen fur den jungen herrn. Und wir beide mehr Frenheit gegeneinander. Gie wurden mir zu Gefallen Ihren Jungling und nich felbst zwingen, und ich mehr zurückhalten, oder unrecht treffen.

Was machen Sie denn? Ich hoffe gefund. Nicht eine Zeile, noch einen Gruß von Ihnen erhalten. Ich bin in ziemlicher Unruhe meines Bruders wegen gewesen und noch. Er geht erst in acht Tagen von Hause ab. Halten Sie ihn daher ja nicht auf, sondern lassen Sie ihn in

Gottes Namen ungestört durchreisen. Da ich ihn selbst zu sehen gewiß diese Woche hosse, und dadurch allein sein langes Stillschweigen entschuldigen konnte, kommt ein Brief, von dunkel schlüpfrigen Ausdrücken, den man sich qualen kann zu erklären, und davon man sich ben jestigen Umständen allerhand ängstliche Austlegung machen kann. Gott helse ihm gesund bald und glücklich her. Die Schule wartet auf ihn. Der Subrector ist diese Woche schon beerdigt. Ein Grund mehr, der seine Ankunst hier nothig macht.

Bie weit find Sie in Jhrem Bucherschmauje gefommen? Ich werde als ein Tellerlecker zu Gast kommen, und Ihre besten Bissen, die Ihnen am meisten gefallen haben, vor der Nase wegnehmen. Die Reulen für das Volk, die Anochen für die Hunde. Wenig und was gutes gefällt dem Geschmack und bekommt am besten. Die unersättlichen sind immer die unfruchtbarsien.

Geben Sie mir einmal in einem Briefe einen Extract von dem, was Ihnen so viel kostbare Stunden und fuße Rachte und heitere Tage gestohlen. Geht es unserer Seele wie dem Leibe, der ohne Stuhlgang und Ausdunstung nicht Blut machen kann? Nun so laßt uns das ausschwihen, was wir mit so vieler Lust gekaut und mit so viel Muhe verdaut has

ben — burch alle mögliche Poren. Wer der Natur gemäß lebt, braucht feine leidigen Aerzte. Die durch die Arznen leben muffen, die Gott aus der Erde wachsen läßt, find selten im Stande fie selbst zu sammlen.

## 17. Un ben Baron von 23. . .

Riga, ben 15. September 1758

Mein gutiger herr Baron, ich habe alle. Tage an Sie geschrieben; weil es aber nicht mit der Feder in der hand geschehen, so ift nichts aufs Papier, und folglich eben so wenig Ihnen zu handen gekommen. Darüber erhielt ich Ihren schmeichelhaften Brief mit letter Post, worin Sie meine Bedingungen unterzeichnet haben.

In dem Gewühl von Gegenständen, die sich zur Unterhaltung unsers abgeredeten Briefs wechsels anboten, ist mir die Wahl schwer gesworden. Wir wollen das Faß erst wo anzapfen; wenn die erste Probe ein wenig trübe aussicht, so wird es bald flarer laufen. Es siel mir unter andern ein, Ihnen einige Gedanfen über den Beruf eines Curländischen Schmannes mitzutheilen. Da ich aber im Begriff war, mir selbige abzufragen, so fühlte ich mich zu schwach, mich an diese Materie zu ragen. Die Sache selbst schien mir doch einer Ausmertssamkeit und Untersuchung würdig zu seyn. Sel.

fen Sie mir die Zweifel auflosen, die ich mir felbst gegen meine Aufgabe machte.

Rann man dem Edelmanne wohl einen Beruf zuschreiben, oder past sich dieser Begriff bloß auf den Bauer, oder Handwerker, oder Gelehrten? Um hierauf zu antworten, mussen wir uns einander erklären, was wir durch den Beruf versiehen. Ist dies ausgemacht, daß der Edelmann einen Beruf hat, der ihn von andern Ständen und gesellschaftlichen Ordnungen unterscheidet, und zu einer besonderen Art derselben macht und bestimmt, so wollen wir unsere Neugierde weiter treiben, bis wir sinden, worin denn der Beruf eines Edelmannes bessiehe?

Jest wurden wir einen guten Weg zu uns
ferm Ziele zurückgelegt haben. Meine Gelehs
rigkeit, meine Freude, Ihnen nachzugehen,
wird Sie aufmuntern, sich die andere Sälfte
Ihrer Arbeit nicht verdrießen zu lassen. Sie
werden einige Hauptzüge entwerfen, wodurch
sich der Adel Ihres Vaterlandes von dem Bilde eines Edelmannes überhaupt und von den
Rennzeichen besonderer Bölfer und Staaten unterscheidet. Hier wurden Sie einige historische
Nachrichten und politische Beobachtungen nöthig
haben, die Sie aus der besten Bibliothef nicht
so geschwind sammeln wurden, als die Belee

fenheit Ihres wurdigen hofmeistere Sie Ihnen im Borbengehen anbieten wird.

Nun wurden Sie meinen Borwiß, lieber Herr Baron, so weit gegängelt haben, daß wir das Augenmerk desselben erreicht hatten. Sie wurden aus den vorangeschickten Sägen im Stande seyn, meiner Anfrage ein ziemlich hinzlangliches Genüge zu thun, und mir Ihren Sinn über den Beruf eines Curlandischen Edelmannes erklaren können.

Dierhaben Sie den Zuschnitt zu einer Reihe von Briefen, die ich von Ihnen erwarte: Sie werden über den Inhalt eines jeden, den Sie mir schreiben wollen, eine kleine Unterredung mit Ihrem Herrn Hofmeister ansiellen, und seis ne Begriffe mit Ihrem eigenen Nachdenken zu Huffe nehmen. Es wird aber Ihre eigene Arzbeit senn, selbige aufzuseßen und auf eine deutliche Art in Worten auszudrücken. Ausmerkssamkeit und Ordnung in Ihren Gedanken wird sich wenigstens durch einen natürlichen Verstand desjenigen, was wir sagen wollen, und eine gehörige Nechtschreibung der Wörter zeigen.

Sie sehen, wie der Sat, über den wir beide unsern Kopf und unsere Feder ein wesnig üben wollen, die Frage ist: worin der Beruf eines Eurländischen Edelmannes bestehe? Diese läst sich ohne Mühe in gewisse Theile spalten, absondern und stückweise ansehen. 1.

Bas ift ein Beruf? 2. Bas ift ber Beruf eines Edelmannes? 3. Bas ift ein Eurlandischer Edelmann? 4. Bas ift ber Beruf beffelben? Die gange Runft ju benfen besteht in ber Gefchicklichkeit, unfere Begriffe gergliedern und gufammenfeben ju fonnen. Das beffe llebmigs. mittel unferer Bernunft befieht darin, Ochule in fich felbft gu halten. Die Fertigfeit, gu fragen und ju antworten, ertheilt uns bas Befchick eines Lehrers und ernahrt qualeich die Demuth eines Schulers in und. Der weifefte Bildhauer und Meister ber griechischen Jugend, ber die Stimme des Drafels fur fich batte, frug wie ein unwiffendes Rind, und feine Ochuler waren badurch im Stande, wie Philosophen gu antworten, ja Sitten zu predigen, ihm und fich felbit.

Sie werden sich keine Gebirge von Schwiestigkeiten in der Uebung vorstellen, die ich Ihenen aufgebe. Muth und Geduld gehören zu den Schularbeiten, und durch diese werden jesne reif, wenn sie zu Kriegsexereitiis und Feldzügen einmal da seyn sollen. Livius wird Ihenen erzählt haben, womit Hannibal die Alepen schmelzte. Die Geduld ist eine Tugend, die uns sauer zu stehen kommt, und aus misstungenen Versuchen entsteht, wie der Essig aus umgeschlagenen Getränken. Die Tapferkeit selbst ist nichts als die Blüthe der Geduld. Haben

Sie welche mit meinem Briefe, der die Gefprächigfeit eines Alten nicht uneben nachahmt. Ich werde zu diesem Charafter feine Maste nothig haben.

## 18. Un beffen Bruber.

Riga, ben 15. Sept. 1758.

Mein lieber Baron, fahren Sie fort in Ihrer Denkungsart, und lassen Sie sich zum Boraus zu Ihrem fünftigen Wachsthume Glück wünschen. Ein ehrlicher Mann sen Ihnen immer schätzar! hören Sie ihn gern, so rauh auch seine Stimme, so gerädert auch seine Ausssprache senn mag. Der Rupen, den Sie von seiner Nechtschaffenheit ziehen können, ist ganz der Ihrige. Ber Schmeichler zu entbehren weiß, ist werth, Freunde zu haben. Ein einziger überwiegt die Schäpe Indiens.

Wo liegt Indien? wird Sie der Hr. Hofmeister fragen. Sagen Sie nur auf meine Berantwortung: In der alten und neuen Welt.

Ihr Brief, mein kleiner Herr Baron, iff fo ordentlich, regelmäßig und rein geschrieben, daß ich mich schäme, meinen eigenen dagegen zu halten. Ich schreibe mit meinen dunkeln Augen ben Licht, und zwar noch ohne Brille, weil ich mir durch ihren Druck nicht meinen Sinn des Geruchs schwächen will. Wie wur-

be ich bieß gegen die Blumen und den Wein verantworten können?

19. Un Gottlob Emanu'el Lindner, nach Grunhof.

Rig a, ben 16. Gept. 1758.

Geliebtester Freund, Von meinem Bruder noch feine Nachrichten; ich habe heute ganz gewiß einige erwartet. Gott wolle ihn bald und gesund herbringen. Ich weiß, daß Sie diefen Wunsch mir nachbeten.

Warum vergessen Sie mich ganz. heißt dieß die Pflichten der Freundschaft erfüllen? Ich habe nicht Zeit, sagen Sie — Schaffen sie sich welche durch eine bessere Unwendung derfelben, und durch eine größere Herrschaft über Ihre Begierden. So werden Sie niemals zu viel noch zu wenig, sondern immer genug haben. Wie viel kann der Weise entbehren, der nicht mehr zu wissen verlangt, als er zu seiner Nahrung und Nothdurft nöthig hat, und nicht zu Steinen spricht, daß sie Brodt werden sollen; daben aber glaubt, daß Gott aus Steizpen uns Kinder erwecken kann.

Ehe es mir entfällt, verfaumen Sie boch nicht mit erster Gelegenheit mir meine Laute, meine Schluffel, Rlopstocks Lieder und das schon erbetene Leipziger Journal zu schicken. Die Fran Rectorin hat uns heute einen Staatse

befuch abgelegt; Sie sowohl als Ihr herr Bruder haben mir immer einen sehr argen Begriff
von Ihrem Gluck und Gedachtniß in Rleinigfeiten und Commissionen zu machen gewußt.
Eine alte Serviette klagt ihre Noth über Sie,
demungeachtet bleiben Sie unerbittlich — Ich
nehme mir die Frenheit eine Fürbitte für ihre Loslassung und heimsendung einzulegen. Sie
werden mich als einen eben so unbarmherzigen
Treiber und Presser erfahren, wie Sie ein zurückhaltender und ausschiebender Erfüller sind.

Ich überlasse es Ihnen, und ich hoffe nicht, daß Ihnen diese Arbeit beschwerlich senn wird, aus Freundschaft für mich und Gefähigkeit gegen Ihren jungen herrn, Noten und Kreuze zu meinen Briefen zu machen, als Dollmetscher und Kunstrichter mit meinen Einfällen und Schreibart umzugehen.

So toll Ihnen auch der Eingang meines Briefwechsels vorkommen mag, so könnte doch vielleicht derselbe mit der Zeit klüger werden, und ein Zusammenhang wie von ungefähr darin entsiehen, wenn ich einigen Benstand von Ihrem Jüngling erhalte. Berden Sie also so gütig senn, selbige lieber selbst aufzuheben—auf allen Fall, daß ich weiter käme, als ich jest noch absehe.

Bleiben Sie nur genau ben den Puncten, Die ich mir ausgebeten. Ich will mir gern das

für diejenigen Gefete gefallen laffen, benen Sie mich unterwerfen wollen.

Es ist mir lieb, daß ich jest geschrieben, weil ich Arbeit bekomme, von der ich nicht weiß, wie lange sie mich beschäftigen wird. Gott wolle mir Kräfte geben, und alle die guten hoff-nungen erfüllen, die er uns von weitem zeigt. Er muß und Gutes und Boses tragen helsen; erlosen von der Gesahr des Glückes und fiar-ken zur Arbeit des Leidens.

Ich bin Gottlob! gefund und zufrieden; und wunfche Ihnen gleichfalls bendes zu fenn.

Was macht mein ehrlicher Bassa? Reden Sie bisweilen von mir? Doch in allen Ehren — denn ich bin auf meinen guten Namen so zärtlich als eine Jungser; aber zugleich so großmuthig als jener Feldherr gegen das, was im Gezelt gesprochen wird.

### 20. Un ben Baron von B....

Riga, ben 22. Sept. 1758.

Ich werde Sie in diesem Briefe mit der Rachricht eines berühmten Streites unterhalten, der vor ein paar Jahren in Frankreich über die Frage entstand: ob der franzosische Adel eines Berufs zum Handel fähig wäre? Ein gewisser Abt Coper, der Verfasser einiger moralischen Ländeleyen, gab eine Schrift heraus, die den

Litel führte: De la noblesse commerçante. Dier find die hauptbegriffe berfelben.

Der Adel in Frankreich hat das Borurtheil, baf nur zwen Stande mit der Ehre beffelben besteben fonnen. Miles aut Clerus find die gebahnten Wege, um ein Bluck zu machen, wie es oftere Die lotten Entschließungen der Berzweiffung find. Diefe beiden Stande, welche eigentlich auf Unkoften bes Staats leben , und von den Reichthumern beffelben unterhalten merben muffen, baben nicht Stellen genug im Rerbaltniß des gangen Adels überhaupt, und bes durftigern unter demfelben befonders. Ein Heberwuchs diefer beiden Wefte entublfert ein Pand, und erschöpft die öffentlichen Einkunfte beffelben. Man vergleiche hingegen den großen Ginfluß des Raufhandels auf die Starke, das Glick und den Ruhm einer folden Monarchie, als Franfreich wegen feiner Lage an der Gee. feines fruchtbaren Bodens, feines Umfanges, feines Intereffe mit den Rachbaren deffelben ift: fo wird die Ehre, die Macht, ber Glang und Ueberfluß, die durch den handel diefer Monars chie zuwachsen muffen, die Begriffe und Triebe der Ehre in ihrem Adel beffer bestimmen. Bat der Umfang zweger Meere, deren Bellen an euern Ufern brullen , nicht mehr Gefahren, um euern Muth ju uben, als das großte Schlacht. feld? Sat die Rube, womit ein nublicher Rauf.

mann Unternehmungen und Unterhandlungen amischen den Bedurfnissen ganger Kamilien, Stadte und Nationen entwirft , und feinen Bewinn daben berechnet, nicht mehr Reig, als Die unfruchtbare Dufe und die vom Aberglauben oftere erbettelte Ueppigfeit eines Rlofferlebens? It es nicht mehr Ehre und Luft, die Wirthschaft und den Ruten großer Waarenlager und Capitalien ju ziehen, und ift es nicht Bauernfiolz, eure Uhnen, eure verwunschten Schlöffer dem Berdienst und der reinlichen Bracht eines handelsmannes entgegenzuseben, wenn ibr euch nicht schamt, felbft euer Bieb und Merndte gu Markte gu führen? Geht den Adel in England an, fabrt der Br. Coner fort; der Bruder eines Abgefandten an unferm Sofe lernte ju gleicher Zeit in Umfterdam aus. Die Beschichte und die tagliche Erfahrung, Rlugbeit und Noth, die Ehre eures Adels und die Unmoglichfeit, denselben ohne Mittel zu behaupten , das Baterland und eure hauslichen Umftånde rucken dem frangofischen Abel die Thorheit und den Schaden feines Borurtheils gegen ben Sandel vor.

Der Berfasser dieser Schrift, von dessen Gründen und Denkungsart ich Ihnen hier eine kleine Probe mitgetheilt, machte so viel Aufsehen, daß er sich genothigt sah, im vorigen Jahre ein Développement et Désense du Sys-

stème de Noblesse commerçante in zwen Theilen herauszugeben, die mir noch nicht zu hans den gekommen.

Unter ber Menge von Abhandlungen, gu benen gegenwärtige Unlaß gegeben, will ich nur 3 anführen. La noblesse militaire, ou le patriote français, die Aufschrift erklart den Inbalt : fie bat den Fehler und den Eckel der Declamation, und ift ihres Berfaffere unwurbia, wenn es der Chevatier d'Aic fenn follte, beffen Lettres d'Osman ich Ihrer fünftigen Meigung zu lefen fowohl, als Ihrem Geschmack empfehlen mochte. Die zweite ift La noblesse oisive, von der ich Ihnen nichts zu fagen weiß. Die lette beißt : la noblesse commercable, ou ubiquiste, worin der Ginfall, den Adel felbit ju einer Baare ju machen, und die Ahnen, wie das Papiergeld, mit Bucher circuliren zu laffen, mit einem munteren und leichtfertigen Wife von allen möglichen Seiten gedrehet und gewendet wird. - Es ift eine Mode des jebigen Alters, über den Sandel so philosophisch und mathematisch zu benten, als Rewton über die Erscheinungen der Natur, und Kontenelle über die Wirbel des Descartes. Gingelne Menfchen und gange Gefellschaften und Geschlechter berfelben find gleichem Wahn unterworfen. In der Kabel bom hute lefen wir die treue Geschichte unserer Erfenntnig und unsers Glucks.

Aegypten, Carthago und Rom sind untergegangen. Der Eroberungsgeist hat seinen Zeitlauf gehabt; die im Finstern schleichende Pestilenz eines Macchiavell hat sich selbst verrathen; wie weit die heutige Staatskunst durch die Grundsfäße der Birthschaft und die Rechnungen der Finanzen kommen möchte, wird die Zeit lehren. Die beste Kunst zu regieren gründet sich, wie die Beredtsamkeit, auf die Sittenlehre. Alle Entwürse hingegen der herrschsucht entspringen aus einer Lüsternheit nach verbotenen Früchten, die den Saamen des Unterganges mit sich führen.

Unsere Erziehung muß nach dem herrschens den Geschmacke der Zeit, des Landes und des Standes, zu denen wir gehören, eingerichtet werden; dieser herrschende Geschmack muß aber durch gesunde Einsichten und edle Gesinnungen geläutert werden.

Die Frage also, die ich Ihnen vorgelegt, ift unserer Untersuchung wurdig. Der Inhalt des gegenwätigen Briefes zeigt, daß der Adel so gut als andere Stände seinen Beruf habe, daß derselbe gleichfalls Unwissenheit und Borurtheilen aufgeopfert wird; daß die Wirkungen davon unter verschiedenen Bölkern gleichfalls so verschieden sind, als die Denkungsart des englischen und französischen Adels in Ansehung des Handels. Die Berdienste eines spanischen Edelmannes sind

find lange auf eine romanhafte Liebesritterschaft und eine Reigung für Guitarre eingeschränkt gewesen; des Polen Adel besteht mit der Liveren und dem Pfluge. Zweifeln Sie also nicht, daß sich etwas Gründliches, wenigstens zu unserer Anwendung, über meine Aufgabe denken und sagen ließe. Lassen Sie sich durch gegengenwärtige Anmerkungen dazu aufmuntern.

### 21. In benfelben.

Riga, ben 4ten October 1758.

Fehlt es Ihnen, lieber Herr Baron, an Luft oder Herz, zu denken? Sind der Stand und das Naterland, zu dem Sie gehören, der Mühe nicht, werth, einige Betrachtungen oder Untersschungen darüber anzustellen? Siebt es keine Pflichten, die aus diesen doppelten Verhältniffen unserer Geburt herstießen? Der wollen wir solche nicht wissen, damit wir mit desto mehr Ruhe selbige aus den Augen seben, oder ihenen entgegen handeln können? ——

Berzeihen Sie diesen ungeduloigen Ausbruch meinem Schreibepulte. Ich muß seit einigen Tagen ein ziemlich starkes Flußsieber auf dem Bette abwarten. Es fängt sich Gott lob! an zur Besserung anzulassen, und ich mache den Bersuch, ob ich schon die Feder für die Lange Beile hin und herführen kann.

Laffen Sie fich, mein herr Baron, ben Samann's Schriften, Ib. I. 20

Schwung nicht befremden, den ich meinem Briefwechsel gegeben habe. Brauchen Sie nicht die Ausflucht gegen mich, daß Sie demfelben noch nicht gewachsen sind. Ein guter Borfanger zieht mit Fleiß seine Stimme einen halben Ton höher, weil er aus der Erfahrung weiß, daß seine Gemeinde geneigt ift, zu tief herunter zu sinz ken.

Erlauben Sie mir, Sie an ein bauslich Benfpiel zu erinnern, um Ihnen dadurch meine Mennung defto deutlicher zu machen. Wie bas anadige Fraulein noch auf den Armen ibrer Barterin getragen wurde, ersuchte fie durch einen Wink Ihren Berrn Bruder, in ihrem Namen einen fleinen Brief zu fchreiben. Er bediente fich darin ihrer felbst gemachten Sprache und ahmte ihre willführlichen Borter und die Idiotismen der erften Rindheit fo gut als moglich nach. Fragen Gie ihn, wenn er jest im Namen feiner Fraulein Schwester ichreiben follte, ob er feine Schreibart nicht fo einrich= ten wurde, daß man sie nach felbiger einige Sabre alter beurtheilen murde, als fie mirklich ift.

So lange Rinder noch nicht reden fonnen, last man sich zu ihrer angenommenen Sprache herunter. Diese Gefälligkeit hort aber auf, sobald sie recht reden lernen sollen. Eben diese Bewandtnis hat es mit dem Denken. Sie

find schon in dem Alter, lieber Herr Baron, wo man Ihrem Verstande zumuthen kann, sich ein wenig auszustrecken, und daß ich so sage, mit selbigem auf die Zehen zu stehen, um daß zu erreichen, was man Ihnen vorshält.

Ich kann Ihnen diese Uebung desto siches rer geben, da Sie das Gluck haben, einen hofmeister zu genießen, dem nicht nur seinen Ginückten, sondern auch die Sympathie uns serer Gesinnung den Schlussel zu meinen Bries sen mittheilen, der Unpartheylichseit und Freundschaft genug gegen Sie und mich hegt, um die Lucken meiner Gedanken auszufüllen, die Schwäche meiner Urtheile und Einfälle aufzudecken, und selbst über die Fehler meiner Schreibart Erinnerungen zu machen. Sie wissen, daß ich im Fall der Noth mich gern dazu brauche, mein eigener Runstrichter zu senn.

Arbeiten Sie also, so viel Sie konnen, an der Aufgabe, die ich Ihnen vorgelegt. Bon ihrer Auftösung könnte vielleicht der Plan meiner übrigen Briefe abhängen. Ein wenig Borrath habe ich in meinem letteren Schreiben Ihnen an die Hand gegeben. Es war ein Auszug eines fremden Schriftstellers, dessen Gedanken ich Ihnen mitgetheilt, deren Wahrsheit und kast ich aber nicht auf mich genommen.

Sind darin Dinge, die den curlandischen Adel eben so sehr als den französischen treffen, so ist es nicht meine Schuld. Sollte der erstere wohl ein kişlicheres Ohr haben, oder empfindlicher über den Fleck der Ehre als der lettere denken? Dann wurde es nicht rathfam senn, in Curland dasjenige zu übersehen, was ein Pabst Pius II. in seinen Werken hat über den Adel überhaupt einsließen lassen.

Genug für einen Kranken. Ich fage Ihnen noch dieß als eine vorläufige Unmerkung, daß kein vernünftiger Mensch ein Bilderstürmer der in der Welt eingeführten Vorurtheile ist; daß er die Nothwendigkeit, den Berth und Nuhen derselben erkennt, und selbst von den Mißbräuchen in ihrer Anwendung mit Anstand und Mäßigkeit denkt, redet und schreibt.

Entschuldigen Sie die Rungeln diefes Briefes, und laffen Sie den Verfaffer deffelben Ihrem geneigten Undenken empfohlen fenn.

### 22, Un beffen Bruber.

Riga, den 4. Oct. 1758.

Mein lieber Baron, Apollo aurem vellit, sagt ein romischer Dichter. Das heißt nicht: Apollo fratt sich hinter die Ohren. Solche Sitten lassen sich an einem ehrlichen Bauer, einem franken Brieffieller, oder unachtsamen

Schuler übersehen; schiefen sich aber für keinen Apoll. Apollo aurem vellit, heißt: Apollo zupft den Dichter benm Ohr. Ist denn dieß artiger? werden Sie sagen. Sie haben freylich nicht ganz unrecht. Ist aber Apoll allein zu tadeln, wenn es der Poet darnach macht? Diese Leute, ich menne die Poeten, haben ben ihren großen Gaben auch ihre lieben Mängel. Sie sind zerstreut, gutherzig in ihren Versprechungen, aber auch vergessen, sie zu erfüllen — Können Sie es nun dem Apoll verargen, wenn er ein wenig vertraut mit seinen Freunden umzgehen-muß?

Wollen Gie wohl fo gut fenn und im Ramen des Apollo, aber auf eine liebreichere Art, Ihren herrn Bruder fragen: warum er mir mit diefer Gelegenheit nicht den Topf mit Sonia geschicht, ju dem er mir den Mund in Grundof wässerig gemacht hat? Avoll wird sich rachen und ibm feine Eingebung ju den Briefen verfagen, die er mir schuldig ift. Apoll wird ibn durch mich zuchtigen, und mir anfatt SuBiafeiten, berbe und bittere Borte einfluftern. Ich werde ihm wider meinen Willen geborchen muffen, und Ihr herr Bruder wird feben, mit wem er es zu thun bat. Apoll moge fich felbft fur Ihre gute Unterhandlung in diefer Sache, mein lieber Baron, gegen Sie erkenntlich und gefällig bezeigen! Die Bildfaus je ber ichonen Runfie und Wiffenschaften fuhrt feinen Ramen.

23. Un G. E. Einbner, nach Grunhof. Riga, im October 1758,

Sie wollen des hobbes Werke lefen ; ich habe fie nicht, und wenn ich folche hatte, fo wurde ich ein Bedenken tragen, fie Ihnen mitgutheilen. Bie wenig wollen Gie fich burch mein Benfviel warnen laffen? Gie werden ben Schaden davon tiefer als ich empfinden, und er wird ben Ihnen vielleicht schwerer zu erfeten fenn. Gie haben ein großer Benie, bas Gie schonen muffen, und das weniger fremden Bufat nothig hat, als ich. Gie haben einen ftarferen Beruf und gezeichnetere Gaben zu einem Umte und zu einem öffentlichen Stande, als ich habe. Boren Gie, wenn es moglich ift, Sie aus dem Schlummer Ihrer Sppochondrie ju ermuntern. Schonen Sie Ihre Gefundheit - Dieß ift eine Pflicht, ju deren Erfenntniß und Ausubung Gie feinen Leviathan nothia haben; von der die jegige Unwendung The rer Gelbft und der funftige Gebrauch Ihres Lebens und der Bucher Ihrer Pfunde abhangt. Ersparen Gie fich die Muhe des Grabens, und ben Aufwand eines Tuches - - nehmen Sie zur Wechselbank Ihre Zuflucht, wo wir all das unfrige anbringen und umfeben fonmen.

Denfen Gie an Ihren Beruf; benfen Gie, baß Gie einen zwiefachen haben. Saft bu mich Hast du mich lieb ? Weide meine gammer. lieb? Saft bu mich lieb? Beide meine Schafe, weide meine Schafe. Bem viel vergeben ift, liebt viel. Socrates vergaß mitten unter ben Wirkungen des Gifts, die ihn zu lahmen anfingen, des Sahns nicht, welchen er dem Mefculav zu opfern versprochen batte. Denke an ben, beffen Gefrahe dich an meine Berleugnung erinnerte; und an den Blick der Liebe, der dein Berg schmolz. Thun Sie alles dasjenige, was zu Ihrer Pflicht gehört? Woher entsiehen alle die Lufte nach fremben Gewächsen das Murren des Bolfs'---?

Ich fomme Ihnen vielleicht allzu gerecht und allzuweise vor — Sißen aber die Pharisäer selbst nicht auf Moses Stuhl, und geseht, ich strafte mich jeht selbst, hort dassenige, was ich Ihnen sage, auf, wahr und recht zu senn? Sagen Sie also nicht in Ihrem Herzen zu mir: Arzt hilf dir selber! — An dieser Krankheit sterben alle Aerzte, und der größte litt diesen Borwurf auf seinem Siechbette, dem Kreuz. Thu das hier, auf diesem Grund und Boden, was man in Capernaum von dir erzählte. Laßt uns arm werden — Wittwen werden — wie Naeman den Nath eines Diensimädchens nicht für gering achten, um eis

ne Reise zu thun, den Rath unserer Unteren nicht für zu schlecht, um den Jordan zu bessuchen. Ift es was großes, was der Prophet von uns fordert? Ist es eine Lüge, was der Apostel sagt, daß alles Roth — ja Schaden ist? hat es Moses jemals gereut, die Schmach seines Volks für die Weisheit und Ehre in Uesgypten vertauscht zu haben?

Fragen Sie den gelehrten heumann, mas Kantippe für eine Frau war? Um in dieser Ber-kleidung einen Freund zu beurtheilen, fühlen Sie sich recht nach dem Puls — Berzeihen Sie mir, ich rede in lauter Brocken an Sie, an denen Sie wiederkäuen mögen.

Gott hat mir Muße und Ruhe geschenkt. Ich suche die Zeit, die ich jest habe, wie ein Altstiefer anzuwenden. Zwo Stunden sind bischer für mich besetzt gewesen, davon ich eine wieder verloren. Die erste war gewidmet, ein Kind lesen zu lehren, die andere einen jungen Menschen, den ich als meinen Freund und Bruder ansehe, ein wenig französisch. Ich habe den lesten jest nur, und habe die Hoffnung, das erste wieder zu bekommen, und will, so bald ich mit Gottes Hulfe wieder ausgehen kann, einen Besuch thun, darum zu betteln, daß man es mir höchstens ein paar Stunden des Tages wieder anvertraut. Wollen Sie mir glanden, daß ich ganze hatbe Stunden herum gehen kann,

um mich zu ben Lectionen, welche die möglichst leichtesten find, vorzubereiten und nachzubereiten, daß ich so sage?

Sie werden mich verstehen und so viel das von als nothig anwenden auf das, was ich sas gen will. Als ein Freund von Ihnen erlaube ich mir gegenwärtige Frenheiten, und suche die Borwurfe einer Naseweisheit zu mildern. Als mein Nachfolger ben denjenigen Rindern, die ich ehemals gehabt, werden Sie das Spiel, das ich mit ihnen angefangen, nicht auf die strengste Art wie einen Borwis um ganz fremde Dinge beurtheilen können.

24. In feinen Bater.

Riga, ben Sten Dctober 1758.

Ich wunsche und hoffe, daß Sie fich gefund und zufrieden befinden. Gott erhalte oder schenke Ihnen beides nach seinem gnadigen Millen.

Mein Bruder wird jest schon unterwegs senn. Sie beten, herzlich geliebtester Bater, für ihn, und ich auch. Im Ramen desjenigen, der uns geliebt hat, ehe der Welt Grund gelegt war, und sein Wort beym Abschiede von sich gab, ben uns zu seyn bis an das Ende derselben, wird uns alles gewährt, und über unser Bitten überschwenglich mehr zugestanden.

Ich sehne mich recht, meinen Bruder bald

zu umarmen. Weil ich jest einige Arbeiten unter Händen habe, so will ich selbige gegen die Zeit seiner Unkunft aufzuräumen suchen; damit ich das Vergnügen darüber mit desto mehr Geschmack und Muße genießen kann. Er wird ben dem Hrn. Nector Lindner logiren; das einzige Haus, das ich hier sehe. Die Liebe meiner Freunde ist mir ein so süßer und reicher Segen, daß ich nicht mehr Bekanntschaften verlange, geschweige suche. Mein lieber Christoph Verens aus Petersburg sehlt uns noch; Gott wolle ihn gleichfalls bald in unsere Arme wersen.

Gott segne und erhalte Sie, herzlich geliebtester Bater. Ift es sein Wille, so sehen wir uns noch. In Ihrer jesigen Einsamkeit werden Sie die Gnade seiner Gemeinschaft, seiner vertraulichen Gegenwart, und den Segen seiner Einwohnung mehr als jemals schmecken und erfahren können. Wie entbehrlich, wie überlästig ist uns die Welt, selbst dasjenige, was sonst unser Schossend in derselben gewesen, wenn dieser hohe Gast einen Blick der Zufriebenheit mit unserer Bewirthung, so fümmerlich sie auch ist, uns sehen läst! Ich kuse Ihnen mit kindlicher Ehrerbietung die hände. 25. Un ben Baron von 23. . .

Riga, im October 1758.

Gutiger herr Baron, Ich danke Ihnen für die Gefälligkeit, womit Sie fich zu meinen Einfällen bequemen. Da ich mir Ihren Rußen zum Endzweck unseres Briefwechsels gesetzt, so werden Sie mir eine frene Beurtheilung desjenigen Schreibens, das ich die Ehre gehabt von Ihnen zu erhalten, nicht übel deuten konnen.

Erlauben Sie mir, lieber herr Baron, ben dem Aeußerlichen den Anfang zu machen. Dieß ist das leichteste und einfachste ben einem Briefe; ber Wohlkand und der Gebrauch hat darin eine gewisse Ordnung eingeführt, worin wir nicht unwissend noch nachläßig senn musten. Nach diesem Handwerfsleisten und Schlendrian allein zu schreiben, ist aber mehr Schulzsüchseren denn Wissenschaft. Der gute Geschmack besteht sehr oft in der bloßen Geschicklichseit, Ausnahmen von Regeln anzubringen zu wissen; und es gehört zu Ihrem Stande, sich ben Zeiten zu einem keinen Urtheil im Anssändigen und in Achtsamseiten zu gewöhnen.

Wenn sich der Inhalt meiner Briefe, und der vertrauliche, offenherzige, freundschaftliche Ton, in dem ich mir vorgenommen, Ihnen zu schreiben, mit dem formlichen Zwange und Zuschnitte der Eurialien zusammen reimte, so

wurde ich ein Muster von Ihnen nehmen. Jest muß ich selbiges aber zu Ihrem und meinem Nachtheil auslegen. Entweder Sie sind zu steif, sich in die unschuldige Frenheit und Ungebundenheit zu schiefen, in der ich mit Ihnen umgehen will, oder Sie haben mir einen funst. lichen Vorwurf daraus machen wollen, daß ich mir selbige gegen Sie herausnehme, und ohne rechte Titel, auch viel zu hoch nach meinem Stande, meine Briefe an Sie anfange; oder Sie wollen mir einen fleinen Betrug spiezlen, um mich die Kürze Ihres Schreibens nicht merfen zu lassen.

Ich habe Ihnen schon gesagt, daß bie Sprache, die wir in unfern Briefen mit einander fubren wollen , fich nicht zu den Schaugerichten gebrechselter Boflichfeiten fchiche. Gie follen ein Benfpiel davon aus den erften Bei-Ien Ihres eigenen Briefes haben. Ift ein hochedelgeborner herr wohl vermuthend, mit einer Nachricht von offenem Munde angeredet zu werden? Ich traue Ihnen fo viel Geschmack an, das darin liegende Migberhaltniß empfinben zu fonnen. Diefer Ginfall wurde feine rechte Stelle gehabt haben, wenn er auf einen: Mein herr, oder auch : Werther Freund, gefolgt ware. In bem Mangel eines folchen Urtheils und Empfindlichkeit uber bas Unftandige liegt ber Grund , daß man einem Ochmeich. ler und bloß höflichen Menschen so selten eine gute Lebensart zuschreiben fann. Wer wird nach den Schönheiten des Wißes und der Beredsamkeit auf Stempel - Papier suchen?

Jest tomme ich auf Ihr Ochreiben felbft, und muß mich aleich Unfangs barüber beschwes ren, daß Gie mir zu hoch fchreiben. Ungeach. tet aller meiner Mube ift es mir nicht moglich gewesen, Sie zu verstehen, wenn Sie gur Entschuldigung Ihres Stillschweigens einen Schlag anführen, der anders wohin traf, als Sie sichs vorstellten. Ich weiß nicht ein lebendig Wort von dem, mas Gie mir hiemit fagen wollen. Gie wollen mir entweder Abfichten und Gedanken aufburden, die mir niemals in den Sinn gefommen, oder fich vor der Zeit in wikigen Wendungen üben. Bas die erfteren anbetrifft, fo werden Gie fo autia fenn, mir immer die besten und unschuldigften zuzutrauen, besonders gegen Gie, lieber herr Baron; mas die letteren anbetrifft, fo glauben Gie nicht, daß Die Gute einer Schreibart, hauptfachlich in Briefen , darin besteht. Deutlichfeit , Ginfalt des Ausdruckes, Zusammenhang find mehr werth als dren feltene Worte und noch einmal fo viel finnreiche Ginfalle. Bas fur ein Aufbeben machen Sie mir bon einer Ochula fuchferen, die man analoffren nennt? Gie geben mir ben diefer Gefegenheit die Ehre, mich

einen Freund zu nennen, feben mich als einen Burgen fur den Rugen diefer Uebung an , und ich als ein Freund foll defto mehr Antrieb fenn, dem Analpfiren zu folgen. In allem dem ift meber rein deutsch noch ein rechter Ginn. End. lich beißt es: Meine Mennung ift - - und anstatt berfelben fommt ein fleines rundes Unding jum Borfchein, das man, wo ich nicht irre, eine Definition nennt. Und mit diefem Gerippe von einer Mans, (Gie wiffen, daß jener freischende Berg eine hervorbrachte, die wes nigstens Rleisch und Kell hatte,) ift die Krage beantwortet, worin der Beruf bestehe? Das ubrige, was Gie mir fagen, lauft auf entferntere Betrachtungen binaus, babon einige eine fo trosige Miene baben, als bes Euclides Axiomata und Theoremata. Uns Schuls ineiftern muffen Gie ein wenig Gelebrfamfeit und den Gebrauch der Runftworter eber als fich felbst erlauben. - Wer mit hintansetung feines Berufes fich um freinde Gachen befummert, kann leicht lächerlich ober lafterhaft wers ben; oder fann fich leicht lächerlich und unglucklich machen. Das Wort "abscheulich" ift zu hart. - Das erfte traf einen Abt St. Pierre - Gch habe weniges von feinen Schriften gelefen, weiß aber, daß felbft Staatsmanner mit Bescheidenheit und Hochachtung von seinem Bergen geurtheilt haben; daher wurde ich mich unbestimmter ausdrücken, und lieber sagen: Das erste soll an einem Abt eingetroffen seyn — das lette an einem andern Gelehrten, dessen Name mir jett nicht benfällt, der aber vor seinem Ende ein Distichon hinterließ, worin er die Lehre gab: Fuge Polypragmosynen. Ich habe nicht mehr Raum, muß daher abbrechen. Entschuldigen Sie meine frene Berurtheilung, und sehen Sie solche als eine Wirskung der Freundschaft an.

26. Un G. E. Lindner nach Grunhof.

Riga, im October 1758:

Mein Bruder und Freund Baffa baben Thee mit mir getrunfen. Der erfte batte nicht Zeit zu schreiben. Der herr Rector, der niemand beleidigen will, bat ihn rechtschaffen Die Runde geben laffen. Ich bin mit alle bem febr zufrieden, wenn es mir auch als überfluffig vorkommen follte. Er lernt doch feine Oberen fennen, und fann badurch vielleicht einen funftigen Bortheil ziehen, an den unfer besigefinnter Freund jest felbst nicht denken mag. Gott wird meinem Bruder anadig fenn und ibm alles jum Beften dienen laffen. Unfere ei= genen Fehler und die Fehler anderer find ofters ein Grund von unferm Glud; fo wie wir bisweilen fo fehr durch unfere Gelbftliebe als Freundschaft anderer gezüchtigt und geprüft wers den muffen.

Freund Bassa lebt hier mit mehr Verdruß als Bergnügen, weil er seine Waaren nicht and bringen kann. Gott hat mir Gnade gegeben, auch mit ihm richtig zu machen. Um wie viel Pfund mein Herz dadurch leichter geworden, mögen Sie selbst berechnen — Ich sehe von meinen Bünschen einen nach dem andern in Erfüllung gehen, ohne selbst das Wunderbare darin begreisen zu können. Die Thränensaat einer Nacht verwandelt sich öfters in ein Erndte und Weinleselied des darauf solgenden Morgens.

Ich will mich einmal dumm anstellen, oder ein werig blodsinnig, und die Schmeichelenen, die Sie mir in Ansehung meiner Briese machen, nach dem Buchstaben nehmen. Nach dieser Boraussesung geht es füglich an, Sie um die Prüfung meines letten Packs ein wenig zu ersuchen. Ich habe Kinder, Eleten und Hosmeister vor Augen gehabt, und mich selbst nicht vergessen. Dies wären vier Seiten, nach denen Sie solche in Augenschein nehmen mussen, um meinen ganzen Entwurf zu übersehen.

Daß "mein Schlag anders wohin getroffen" — Der Verstand dieses Einfalls
ist mir nicht entwischt; ich kann Ihrem jungen herrn noch nicht die Starke zutrauen, in
wenig Worten so viel zu sagen. Meine Mühe,

fie zu errathen, ist mir schlecht vergolten worben. Unftatt diefe Ginbildung aus dem Ginn und der Reder Ihres Junglings auszureden, nehmen Sie an felbiger Untheil und bestärken ihn auf eine feine und wißige Art darin. Das beißt ein Rind ber Schonheit wegen schielen in lebren. Ich babe mich daber fo weitlauftig baben aufhalten muffen, ihm feinen funftlichen Brrthum zu benehmen, der mir Schande macht, und mit meinen Absichten nicht im geringfien beffeben fann.

Ich habe nicht ben Vorsat gehabt so viel Philosophie zu verschwenden, und fast über meine Rrafte und Reigung den zweiten Brief geschrieben. Ihr Ton hat mich dazu verführt.

Sentimens ben Rindern herauszubringen, die Bebammen = Runfte, die Bildhauergriffe, welche Socrates von feinen zwen Eltern vermuthe lich abgestohlen - - Diest muß immer der Endzweck unferes Umtes fenn, und wir maffen dieß mit eben fo viel Demuth und Gelbitverleugnung treiben, als er die Weltweisbeit -

Daß alle Sprunge nichts helfen , um Rinber zu lehren, miffen Gie aus der Erfahrung. Daß fie unfere gebrer find, und wir von ihnen lernen muffen, werden Gie je langer je mehr finden. Wenn folche nichts von und ler-

Samann's Schriften I. Ih.

nen wollen noch können, so liegt allemal die Schuld an uns, weil wir so ungelehrig oder so stumpf sind, sie nicht in der rechten Lage anzugreisen. Je mehr ich mich selbst in Anssehung des jüngsten Herrn untersuche, je mehr sinde ich, daß die Schuld an mir gelegen. Ich möchte Ihnen anrathen, dasjenige auszuführen, was ich Ihnen hier vorschlage. Sie werden auf manche Entdeckung kommen —

Gewöhnen Sie Ihren jungen herrn, so viel Sie können, an eine bescheidene Sprache. Der entscheidende, zuversichtliche Ton gehört nur für Sophisten. "Meine Mennung ist: Ein Beruf ist ic." Er muß weder römische Gesetze noch italianische Concetti schreiben lernen. Fast nicht ein einziger Period, der nicht daß harte der ersseren und daß gedrehte und gewundene der andern an sich hat.

Ihre Aufnahme und der Gebrauch dieser Anmerkungen wird mich so oder so bestimmen; ich werde mich daben winden, so gut ich kann. Sie muffen eben so aufrichtig senn, als ich, und mir sichere Data geben — nach denen ich mich gerne bequemen will.

Ich habe ben meinem Urtheil das Confile um des lieben herrn Bruders zu hulfe genommen, weil ich meinen eigenen Geschmack für zu eigensinnig halte. Er schien mehrentheils gleicher Meynung mit mir zu seyn. Erfahrun-

gen, beren Einbrücke ben mir tief senn mußen, und deren Benspiele mir noch immer gegenwärtig sind, sollten mich vielleicht behutsamer machen. Ich halte Sie für gesetzer und gründlicher, als daß Sie gegen mich zurückhalzten sollten. Falls Ihnen meine ganze Arbeit als eine Frucht des Eigendünkels vorfommt, falls Sie an der Wendung derselben zu viel Antheil nehmen sollten, so sagen Sie mir es. Ich werde für diese Probe Ihrer Freundschaft Ihnen verbindlich senn und auf eine Urt absbrechen, die Ihnen alle Genugthuung schaffen soll.

# 27. An ben Baron von B...

Riga, ben 17ten Det. 1758.

Mein lieber herr Baron, Es heißt in dem berühmten Autore classico, auf deffen Befannts schaft fich ber fleine herr Bruder freuet:

Sie wundern sich vielleicht, warum ber Bar so viel Geschmack am Honig hat. Wie kann ich Ihnen das nun sagen, da ich nicht einmal von meinem eigenen daran, Ihnen Redund Antwort geben könnte? Vielleicht braucht seine Zunge diese Erquickung deswegen, weil man erzählt, daß seine Jungen so unförmlich zur Welt kommen, daß er nothig hat selbige.

erst durch das Lecken zu bilden. Ben dieser Gelegenheit fällt mir ein Mährchen von einer Bärin ein, die sich mehr Mühe gab, als sich eine Mutter von diesem Geschlecht jemals gegeben. Endlich verging ihr die Gedusch, und sie sprach zu dem kleinen lebenden Klumpen von Kinde, das vor ihr lag: Geh, Unart, wenn ich mir auch an Dir die Junge aus dem Schlunde leckte, so wirst Du doch niemals so artig als ein Uffe werden.

Um nichts umfonst zu horen und zu feben. suche ich aus jeder Sache, die mir vorkommt, etwas zu fernen und einen Rugen fur mich baraus zu ziehen. Nachdem ich mich also lanae genug gefragt hatte, wie ich diefe fleine Kabel auf mich felbit anwenden mochte, gab ich mir endlich folgende Untwort : Du wurdeft nicht fluger als diese Barin handeln, wenn Du die Rauhigkeit und Unformlichkeiten deines Daturells zu verwandeln dich bemuben wollteft. Es wurde mir niemals gelingen, den murris fchen Ernft meiner Bernunft in ben aaufelnden Wis eines Stuters umzugießen. Lag diejenigen , die ju den Sofen großer herren geboren find , weiche und feidene Rleider tragen; berjenige, welcher zu einem Prediger in ber Wuste berufen ift, muß fich in Rameelhaare fleiden und von Benschrecken und wildem Donig leben."

Werden Sie es auch so machen, wie ich, mein lieber Baron, und mir dasjenige mittheilen, was Sie für sich selbst aus meinem Mährchen für eine Sittenlehre gesogen haben? Sie susten ehemals einige Verse, in denen Sie sich anheischig machten die Bienen nach-zuahmen:

D mocht' ich boch wie ihr, geliebte Bienen, senn An innerm Geiste groß, obschon am Korper klein 20 Da Sie sich so dreist an die gnadige Graffin gewandt haben, um die Vergessenheit Iheres Versprechens gut zu machen, so werden Sie so gut senn, auch die Entschuldigung dieser Frenheit auf sich zu nehmen, und meinen untersthänigen Dank für die Herunterlassung zu unsern kleinen Angelegenheiten, in meinem Nammen mit aller Ehrsurcht bekennen.

28. Un ben Baron von M...

Riga, ben 28. Dct. 1758.

Lieber Herr Baron, Ich weiß die Zufriedenheit mit Ihrem letten Briefe nicht besser
auszudrücken, als durch eine geschwinde Beantwortung desselben. Wegen der Aufnahme meines letten Packs bin ich etwas besorgt gewesen, weil ich weiß, daß man mit den besten
Absüchten zuweilen in der Art, selbige zu erreichen, sehr ungeschickt oder unglücklich seyn kann.

Sie werden wohl thun, sich immer zu erinnern, daß Sie, vermoge Ihres Standes, Gott, dem Rachsten und sich selbst Pflichten schuldig sind, und in die Ausübung derselben Ihren Ehrgeiz und Ihre Wollust segen.

Ich habe Gie ersucht, lieber herr Baron, Die zwen Briefe ins Reine ju fchreiben, mit Berbefferung meiner Fehler, und mir felbige mit Gbrer Unterschrift juguschicken, falls Gie folde derfelben nicht fur unwurdig erfennen, und bitte Gie nochmals barum, weil ich Ihnen bon diefer Muhe einigen Rugen verfpreden fann. Gie werden darin auf eine reine Rechtschreibung feben, und Ihre Sand so ab. zumeffen fuchen, daß Gie mit jedem auf einem halben Bogen auskommen, wie ich es gethan. Die Frage vom Beruf mochte jest gu unferer Materie hinlanglich erschöpft fenn. Bir wollen also auf den Edelmann jest fommen, und ich erwarte davon Ihre Gedanken nach Belegenheit, wenn Gie mit der ersteren Arbeit fertig find, namlich, die beiden erften abgufcbreiben.

Namen und Ort mit deutschen Buchstaben. Der Monat November wird mit feinem w geschrieben, sondern mit einem v. Sollten wir nicht schon lange über dergleichen Kleinigkeiten hinweg senn? Und wird es uns nicht leicht werden, denken zu lernen, so bald wir im

Stande sehn werden, aufmerksam zu senn? Was können wir von unserm Berstande fordern, wenn uns unsere Sinne nicht einmal gehören? Dies se dren Fragen lassen Sie sich nicht umsonst gesschehen. Sie füllen das übrige Leere meines Briefes aus.

Ift es ein bloker Gedachtniß - Irrthunt, ober haben Sie Urfachen, von der gewohnlichen Rechtschreibung des Wortes uber gengen abzugeben, welches ben Ihnen überzeigen ausfieht. Wir haben zwen Worter im Deutschen, Die ei nen febr abnlichen gaut haben, in der Bedeus tung und Buchftabierung aber unterschieden find. Beigen, wenn es die Sandlung eines Fingers, der davon auch seinen Ramen führt, und die Berrichtung eines Theils von ber Sahlscheibe einer Uhr bedeutet, wird mit dem i geschrieben. Beugen aber, wenn es die Ausfage eines Menfchen ber etwas gefeben oder gehort, in fich fcbließt, mit einem u. Wir werden am beffen thun, wenn wir es ben dem Alten bewenden laffen und das Wort übergeugen bom dem lets teren berleiten. Den ich überzeugen will, muß von meiner Meinung abweichen. Es fommt alfo auf Grunde an, wie ben Gericht auf Beugen, und wie fern ich meinem Gegner an ber Menge und dem Unfeben derfelben überlegen bin. Es liegt alfo ein fehr lehrreiches Bild bon der Art, jemand zu überzeugen, in der Etomologie dieses Worts. Man sagt aber anch überweisen oder beweisen, wie im lateinischen demonstrare et probare. Ich könnte Ihnen noch
mehr Schulfüchserenen hier sagen, die hieher
nicht gehoren. Ich erwarte die Abschrift so
gut und rein, wie Ihnen möglich. Sie werben sich einen Zeitvertreib-daraus machen.

Meinen unterthänigen Respect an Dero gnädige Eltern beiderseits nebst meiner verbindlichen Empfehlung an Dero sammtliches Sochwohlgebornes Geschwister.

29. Un G. E. Lindner, nach Grunhof.

Riga, im November 1758.

Geliebtester Freund, Sie erhalten einen zurück, den ich immer um mich zu haben wunsche. Erinnern Sie sich meiner in Ihren vertrauten Gesprächen, und qualen und lieben Sie sich, wie es gartlichen Cheleuten und Freunden zusommt.

Sch habe Ihnen ungahlig viel zu schreiben. Abbitte, Ehrenerklarung und was Sie wollen. Es hat mir an Angst iso wenig als Ihnen selbst gefehlt. Dat es nicht eben dieß unsere Mutter gekostet — und doch waren sie uns gut, so bald wir da waren — ja vergaßen solche, und gaben uns Bruder, die ihnen eben so theuer zu stehen kamen. Sie haben selbst schlecht von sich gedacht — Sie sind unwillig auf fich felbst gewesen - baber fommt die Boraussetung in Unfebung meiner. Sch fenne Dies fe Redenauren. Ich unterftand mich nicht fo laut als Ihr herr Bruder von dem Briefe des altesten Barons zu denfen, den ich weder fefen noch versteben fonnen, daber auch nicht beantworten fann. Er glaubte Balle barin git finden - ich widersprach ihm, ohne ihn widerlegen zu tonnen. Er machte mir ben Ginwurf einer Volnpragmafie, Rafeweisheit, Dberflugbeit und Obergerechtigfeit, eines Sichelgebrauches auf fremden Aeckern - - furz alle die vernünftigen Grunde, die dem David von feinem alteren Bruder geschaben, wie er nich um Dinge befummerte, die ihn nichts angingen -Sie haben fich durch Ihre lette freundschaftliche Zuschrift gegen Ihren herrn Bruder legitimirt, und mir Muth und Berg eingefloßt. Ich danke Ihnen dafur, daß Sie diese Probe meiner Freundschaft ausgehalten haben. Man fühlt als ein Chrift taglich, was Paulus fagt : auswendig Streit , inwendig Furcht. Die Rinber find da, flagte histias, aber es fehlt an Rraft fie ju gebahren. Er flagte nicht umfonft, fondern erhielt eine entzuckte Liebeserfla. rung, anfatt einer Untwort. Die Gedanfen und Empfindungen gittern und beben darin; fo wußte der Prophet die Freude Gottes nachs quahmen und finnlich zu machen.

Ich bin jest unendlich mehr gedemuthigt burch einen, der mir am nachsten ist. Gott sep uns allen gnädig! und vergebe uns die Sunden unserer guten Absichten und guten Werke. Es muß ja — es muß ja Aergerniß kommen. So unvermeidlich dieß ist, so wahr ist das Wehe! Gottlob! daß dieser Spieß nicht uns, sondern die Wand trifft. So viel ich auch leide und noch leiden soll, so lasse er mir den Trost derjenigen Gerechtigkeit, auf welche Hiedbrochte —

Ich werde mich so gut schiefen, wie ich kann. Sehen Sie auf nichts als auf das Buch, stadiren des ältesten Barons. Das ist alles! Sein eigener Brief ist abscheulich geschrieben, ich mag an den nicht denken. Die Abschrift meines ersten Briefes ist eben so voll Fehler und ohne Unterscheidungszeichen, ohne alles Augenmaaß. Da Sie mir jest ein wenig Luft gemacht haben, will ich sehen, wie ich ihm am besten benkommen kann. Ich weiß noch selbst nicht; so viel weiß ich, daß ich weder schonen noch hinken kann; so viel weiß ich, daß man so am sichersten fährt, wenn es auch noch so schief geht.

Folgen Sie meinem Nath — Laffen Sie Leffing und Napin liegen. Geben Sie Ihr Geld, (Rrafte und Zeit) nicht fur Dinge aus, bie fein Brodt find. Gehen Sie zu Ihrer

Theologie jurud, und bleiben Sie in Ihrem Beruf. Der Arbeiter sind wenig und die Ernd, te ist groß. Hören Sie Jacobs Stimme und lassen Sie sich durch Esaus hände nicht irre machen. Es sieht ben Ihnen mich zu richten — ich mache mir aus dem Urtheil der Menschen nichts, sagt der Apostel. Ich weiß, daß ich mich selbst verdamme — immerhin, wenn es nicht anders senn kann, es kann mir auch nicht schaden; nicht Sie, nicht mein Nächsster, nicht ich selbst, sondern der herr ist Richter. So werden wir durch dassenige aufgerichtet, was uns niederschlägt und durch den getre, stet, der uns betrübt.

30. Un ben Baron von 28 ....

Riga, im November 1758.

Lieber herr Baron, hier haben Sie die verlangten Berfe, an deren Biedererinnerung Ihnen scheint gelegen zu fenn:

D mocht' ich, so wie ihr, geliebte Bienen, fenn, An innerm Geiste groß, obwohl von Korper Flein! Mocht' ich, so schnell wie ihr, so gludlich im Bemuhen,

Der Wissenschaften Felb, so weit es ift, burchziehen: So ftare durch Emsigkeit, als fahig durch Ratur, Bon Runft zu Runften gehn, wie ihr von Flur auf Flur;

Bemuht ben treuen Freund burch Rugen gu ergogen, Bereit bem tuhnen Feind ben Angel angufegen.

Wie fehnlich wunfcht mein herz, baf jest mein Schulgebau

Un Kunft und Ordnung reich, wie eure Gelle fen, Daß meines Umgangs Mark, wie euer honig, fließe, So nahrhaft fur ben Geift, als fur die Sinnen juge-

... Erinnern Gie fich , mein lieber Baron , daß bon Ihrem jegigen Schulfleiß das funftige Beban Ihres Glucks abhangt, ber fpateffe Genuß Thres Lebens, welchen Gie felbft und andere einmal baran haben follen. Derjenige, bon Dem jene fleinen Pfifeeten ihre Baufunft und Cellen Dronung ber haben, lege den febnlichen Wunsch des Dichtere auch in Ihr Berg, und erhore denfelben aus Ihrem Munde! Ich mage es diefe Erinnerung Ihrem Gemuth noch etwas tiefer einzudrücken, gefett daß ich Ihnen auch vorkommen follte feit meinem jungften Briefe, auf einmal um ein Jahrhundert alter und ernsthafter geworden zu fenn. Die Schule, in ber an Gott gedacht wird, ist so gesegnet als das Haus des Aegypters, wo Joseph aus und einging. Sonft arbeiten umfonft, die an uns bauen , mein lieber Baron; fonft wachen bie Machter umfonft über unfern Geelen. hilft einem Roah an seinem Raften, einem Mofe an feiner Stiftshutte, und einem Salomo an feinem Tempel. Als ein Mensch unter uns, hieß er des Zimmermanns Gohn. 3ch Bonnte Ihnen mein eigen Benfpiel gum Beweise ansuhren, daß Er den Wehmuttern, die ihn fürchten, noch heute Häuser baue. Lassen Sie Ihn daher an Ihrem Schulgeban Untheil nehmen, so wird die Mühe Ihres treuen Leherers anschlagen, und die: Erndte für Sie desto einträglicher und gescgneter seyn.

Folgen Sie mir jest, mein lieber Baron, in Aesops: Garten, dessen Anmuth an feine Inhredzeiten gebunden ift. Ein kleiner Spaziergang wird uns gut thun auf die starken Wahrheiten, womit ich Sie unterhalten habe. Wir kommen eben zu rechter Zeit, um ein Gesspräch der Frau Gärtnerin mit einem Honigs Fabrikanten abzulauschen:

Eine kleine Biene flog
Emsig hin und her, und sog
Sußigkeit aus allen Blumen.

"Bienchen! spricht die Gartnerin,
"Die sie ben der Arbeit trifft,
"Manche Blume hat doch Sift,
"Und du saugst aus allen Blumen?"

"3a" — sagt sie zur Gartnerin,
"3a — das Gift laß ich darin."

Sie werden so gutig fenn fich dieser Biene ben Lesung meiner Briefe zu erinnern, und gegenwartige Fabel als eine Antwort auf einige Stellen Ihrer letten Zuschrift anwenden.

Ihre Briefe find so gut buchstabiert, daß ich mich darüber freue. Ich wunsche Ihnen,

mein lieber Baron; von herzen Gluck dazu, und verspreche Ihnen; wenn Sie darin fortschren, eben einen so guten Erfolg in der Runst zu denken, Ihre Gedanken auszudrücken — ja in der wichtigern und größern Runst zu leben. Sapienti sat — wird ein Gönner von mir in seinem herzen sagen, und mit Augenmaaß, ausmersamen Sinnen, zu einer anderen Abschrift sich Zeit nehmen.

# 31. Un feinen Bater.

Riga, ben 1. Det. 1758.

Herzlich geliebtester Vater, Wir sehnen uns nach guter Rachricht von Ihrer Besserung. Gott erhöre unser Gebet und erhalte Sie nach seiznem gnädigen Willen, und helse Ihnen das Joch und die Last dieses Lebens tragen. Schonen Sie Ihr schwaches Haupt so viel als mög, lich, und sepen Sie wegen Ihrer zärtlichen Zuschristen an Ihre Kinder unbekümmert. Wir versiehen selbige vollkommen, und ich für mein Theil kann nicht die geringste Spur der Zersstreuung, worüber Sie klagen, entdecken.

Jch bin heute auch zum erstenmale diese Woche ausgegangen, weil ich seit acht Tagen mit starken Flussen beschwert gewesen. Ich danke aber Gott, daß ich jest an meinen lesten Feind und Wohlthäter eben so oft und mit eben so viel Freude als in meiner ersten Jugend benten kann. Wir wollen uns durch dieses finstre Thal, liebster Vater, an einem Stab und Stecken halten, der uns beide troften soll, und mit dem unsere selige Freundin vor uns über diefen Jordan gegangen ift.

Meine kleine Schülerin, die den Sonnabend und Sonntag in ihrer Eltern haufe zubringt, klagt heute über fieberhafte Zufälle. Gott erhalte mir dieses liebe Kind!

Mein Bruder hat fein Schuleramen überfanden und mochte wohl funftige Boche in fein Umt eingeführt werden. Es ift wichtiger, als er es fich vielleicht vorgestellt, weil er gur Berbefferung der gangen Schule gerufen worden und fowohl den Rindern als Lehrern gum Gebulfen gefest wird. Er hat Urfache, fein Unvermogen wie Salomo ju ertennen, und fich felbit als ein Rind anzusehen, bas weder feis nen Ausgang noch Eingang weiß, damit er um ein gehorfam und berftandig Berg bitte, Die Beerde, die ihm anvertraut ift, ju weiden mit aller Treue und zu regieren mit allem Rleiß. Ich habe zu viel Urfache, ihn auf den zu weis fen, der fogar unfer Gebet, das wir im Schla: te und in den Traumen deffelben thun, erhort. der Beisheit giebt, ohne es jemand vorzuru. den; und suche ihm alle die bunten Stabe mit. jutheilen, die Er mich darin machen gelehrt.

Menschenfurcht und Menschengefälligkeit find die zwen gefährlichen Klippen, an denen unser Gewissen am ersten Schiffbruch leiden kann, wenn unser Lehrer und Meister nicht am Rusber sist.

Ich freue mich von Grund bes Bergens. bak mein Bruder anfangt, wie es icheint, fich pon der Gleichaultigkeit aufzumuntern, die mich anfänglich ben ihm ein wenig beunrubigt bat. und der ich all mein naturlich Reuer entgegenauseken gesucht habe. Ich habe fur ibn sowohl als mich felbit gezittert, weil es leicht ift, von einer Gleichgultigfeit in eine Ruhllofigfeit gu perfallen, und selbige ben dem Eintritt unseres Berufs am wenigsten zu entschuldigen, auch am gefährlichsten ift, da wir ohnedies Unlag genug in der Folge befommen, auf felbige gu machen, und uns von unserem naturlichen Bange gur Tragbeit und Ochlafrigfeit und dem reizenden Bensviele Underer nicht tauschen gu laffen. Mit unferem Gifer bingegen geht es uns wie Mofe, daß wir leicht beide Gefektafeln Darüber entzwenbrechen. Wir werden aber von bemjenigen getroftet, ber und bemuthigt, und frohlich gemacht durch eben die, welche von uns vielleicht betrübt werden.

# 32. In feinen Bater.

Riga, ben gten Janner 1759

Gott hat mich den letten Tag des vergangenen Jahres mit vielem außerordentlichem Segen beschließen, und das neue eben so denkwürdig anfangen lassen. Er läßt meinen Bether überlausen. Er wird mir alles schenken, was mir selig und nothig ist; er wird mich alles genießen, aber auch alles verleugnen lehren, wenn es sein gnädiger Wille ist.

Ich erhielt den 27ten Dec. Ihren lieben Brief, in dem Sie mir erlaubten zu heirathen und mir Gluck dazu versprachen, wenn ich es mit Gott ansinge. Den Tag darauf schrieb ich also meine Liebeserklärung, und zwar in einem Briefe an meinen Freund in Peters-burg, dem ich meldete, daß ich seine Schwester heirathen wollte. Ich schiefte denselben hinsunter, und ersuchte sie, entweder die zerrissenen Stücke davon mir zuzuschiefen oder ihn unter Couvert einzuschließen. Sie hat das letzere gethan.

Wird fie meine Frau, herzlich geliebtes fier Vater, so wird sie es durch und nach Gotstes Willen, und ich habe eben so viel daben gethan, als daß Sie mein Vater geworden; ich wiederhole es Ihnen, ich habe eben so wesnig dazu bengetragen, als daß Sie unfere seslige Mutter zu Ihrem und unserem Besten ges

Samann's Schriften I. Ib.

wählt haben. Ich weiß, daß diefer gnädige Gott auch diejenige Liebe in mein herz pflanzen wird, die er selbst fordert, nach der ein Mann seinen Bater und seine Mutter verlassen soll, um seinem Beibe anzuhangen, und sie werden senn Ein Fleisch.

Sie bekommt nichts mit mir, ich fordere aber auch nichts von ihr. Bir haben beide nicht nothig an ein eigen Etablissement zu densten. Sie soll die Haushalterin ihres Bruders Carl bleiben, und ich sein Handlanger. Wenn es Gott gefällt, eine Aenderung zu machen, dann wird es auch meine Schuldigkeit senn, sie zu ernahren, und dafür wird Er auch Nath schaffen.

Sie mochte mit mir von gleichem Alter fenn. Ob fie ein paar Jahre junger oder ein halb Jahr alter, dieß habe ich ihr niemals ansehen konnen, viel weniger jest, da ich auf gutem Wege bin, in sie verliebt zu werden. Sie ist in meinen Augen schöner als die stolzeste Lilie; wenn sie es nicht ware, so wurde sie meine Liebe dazu machen.

Ungeachtet ich heute im Stande ware den Ring zu bestellen, so wird mir doch Gott auch im Gegentheil die Gnade geben, hand und herz zurückzuziehen, wenn er mir seinen Wilsen dazu zu erkennen geben wird. Er wird mich denselben lehren lieben, und Krafte schensken, ihn zu erfüllen.

33. Un G. E. Lindner, nach Grunhof.

Ronigsberg, ben gten Darg 1759.

Geliebtester Freund, Ich habe vorige Bo. che erst Ihr freundschaftliches Schreiben erhalzten. Sie werden die Absicht meiner schleunisgen Abreise schon längst ersahren haben. Gott Lob! mein geschwinder Gehorsam auf den Bink meines lieben Baters ist dadurch belohnt worden, daß ich ihn über Bermuthen besser gezstunden. Er hat auch schon einen Bersuch ausstugehen gemacht, womit er aber einhalten müsesen; heute mit Gottes Hülfe einen neuen, wo ich wie ein Pappelbaum ihm zur Seite gehen muß. So weit von meinen hiesigen Angelegenzheiten; ich weiß, daß Sie an dem Leben meisnes Alten Antheil nehmen, und an meiner Zusfriedenheit darüber.

Ihre liebe Mutter habe ich fogleich bey meiner Ankunft besucht und bin gestern gleich-falls ben ihr gewesen. Sie besinder sich Gott Lob! munter, ist sehr vergnügt, über Ihren Entschluß, zur Theologie zurückzukehren, schien aber etwas über die Heftigkeit, womit Sie sich auf die entgegengesetzte Seite Ihrer bisherigen Denkungsart zu wersen scheinen, besorgt zu seruhigt, und es war mir lieb, daß unsere Gedansen übereintrasen. Erlauben Sie mir, ged

liebtester Freund, noch eine kleine Erörterung derselben hinzuzufügen, weil dadurch ohnedieß eine Beantwortung einiger Stellen in Ihrer werthen Zuschrift geschieht.

Ich habe gehört, Sie wollen Ihre jesige Stelle verlassen und sich nach Riga begeben, weil Sie glauben, daß die gegenwärtige Versfassung Ihrem Entschlusse, zur Theologie zurückzusehren, im Wege stände. Es ist eine Pflicht, mit der Stellung zufrieden zu sehn, worin wir uns finden, und je schwerer sie uns wird, desto größer der Sieg über uns selbst, und der Benstand Gottes, ihn zu erhalten. Ohne die wichtigsen Gründe verlassen Sie also Ihren gegenwärtigen Posten nicht. Wenn Ihnen eine andere Verfassung nöthig und nüslich sehn wird, so wird Sie Gott wohl darein versesen, wie Sie an meiner jesigen Verrückung ein Bensspiel haben.

Die Frau Consistorialrathin war schon für ein wenig Schwarmeren ben Ihnen beforgt, und ich weiß an mir felbst, daß wir diese Rlippen vorben mussen, daß aber keine Gefahr daben ist, so lange der Meister auf unserem Schifflein ist, gesetzt, daß er auch wider seine Gewohnheit schlasen sollte. Lassen Sie ihn schwarmen, fagte ich; der liebe Gott wird es wohl seinem Feinde und Freunde verbieten, einen Schwärmer aus ihm zu machen.

Dier muß ich eine Lehre mir selbst sowohl als Ihnen sagen. Wir mussen und des Menschenschnes und feines Bekenntnisses nicht schämen, aber auch nicht die Perlen seiner Lehre jedermann vorwerfen. Eilen Sie daher nicht, Ihr Licht aufzudringen, bauen Sie nicht auf die Empfindung Ihres Glaubens, denn die ist bfters ein Betrug unseres Fleisches und Blutes, und hat die Bergänglichseit desselben mit dem Grase und den Blumen des Feldes gemein; noch weniger beurtheilen Sie andere nach den ersten Erfahrungen, durch welche Gott Sie geführt hat und führen wird.

Sie haben mir erlaubt und mich zum Theil aufgemuntert, ernsthaft an Sie zu schreiben; ich habe es daher gethan, und Sie werden inir die Ihnen mitgetheilten Erinnerungen, so leicht und gering sie auch sind, als wohlgesmeynt zu gut halten.

Sie schreiben mir von Ihrem Wege in Busstenenen. Der Pfalmist aber fagt: die Wohnsungen in der Buste sind auch fett, daß sie triesfen. Ps. 65.

Wenn Sie auch ohne Frucht arbeiten muffen, so fahren Sie nur getrost fort in Ihrem jehigen Berufe. Entschlagen Sie sich aller Bereckelungen, die Sie anwandeln, und glauben Sie, daß Ihnen dassenige, was Sie jeht thun, von Gott befohlen worden. Eine selbsigewählte Ordnung zu leben, die man sich zu erschwins gen bemüht, ist, wie ein felbstgewählter Gotztesdienst, dem Herrn ein Gräuel. Sie werden sehen, wie viel Zeit Sie übrig behalten werden, wenn Sie sich aller Nebendinge, selbst in Ihrem jest erneuerten theologischen Studium, entschlagen.

Sie haben mir viele dunkle Betrachtungen gemeldet, die sich auf sacia zu gründen scheiznen, wovon ich nichts weiß. Was wollen Sie sagen, daß es schwer sen, die Unschuld zu retzten? Wer hat Ihnen das schwere Geschäft aufgetragen? Das gehört für irrende Nitter, wie mir ein guter Freund öfters vorgerückt hat. Wessen Unschuld mennen Sie? Ihre eigene? Sind Sie derselben so gewiß, oder ist Ihnen so viel daran gelegen, unschuldig zu leiden? Sokrates sagte zu seiner Frau: Wünschest du lieber, daß ich schuldig leiden sollte? Anderer Leute Unschuld? Diese geht Sie noch weniger als Ihre eigene an.

Sie wissen, daß mein Briefwechsel langst aufgehort hat. Warum fallt es Ihnen so spat ein, mich darum zu ersuchen? Zu was hat er Beranlassung gegeben? Haben Sie etwa den Dienst schon aufgesagt, und mennt man, daß ich Sie aufrührerisch gemacht? Geset, daß man mir auch dieß aufburdete, was ware mir daran gelegen? Es wird mir lieb senn, etwas

von Ihren Verlegenheiten und Ihrer jesigen Stellung in dem Saufe zu wiffen, wenn es der Muhe lohnt, die Feder dazu anzusegen.

Was wollen Gie fur große Unftalten an Ihrem neuen Studium haben? Dren Leibbus cher waren fur mich hinlanglich. Das erfte lefen Gie und ichmecken Gie ichon, und wenn Die folches als ein Chrift lefen, fo wird es The nen als einem Gottesgelehrten mehr zu Statten fommen, als ein Auszug der besten Ausleger. Das zweite Buch ware Rogall's und Schulzens Gefangbuch. Gie fennen noch gu wenig unfere Rirchenpoeffe; Diefer Schat lieat auf einem offenen Relde; demungeachtet menigen entbeckt und noch von wenigeren recht gebraucht. Da Gie ein Dichter find, fo fen Dief Ihr claffischer. Das dritte ift die Sammlung von Luther's fleinen Schriften , die Rambach berausgegeben. In diefem Buche finden Sie, über die Sauptlehren unseres Glaubens, Diefes Baters unferer Rirche auserlefenfte Bebanten und Erflarungen, die zugleich polemisch und praftifch find. Bas fur eine Ochande fur unfere Zeit, daß der Geift diefes Mannes, der unfere Rirche gegrundet, fo unter der Ufche liegt. Bas für eine Bewalt der Beredfamfeit, mas fur ein Geiff ber Auslegung, was fur ein Prophet! Wie gut wird Ihnen der alte Bein fcmecken, und wie follten wir uns unferes verdorbenen

Geschmacks schämen! Was find Montaigne und Baco, diese Abgotter des wißigen Frankreichs und tieffinnigen Englands, gegen ihn!

Carnzovii Critica Sacra ift in Ihres Nachbars Bibliothef. Berbinden Gie die Lefung beffelben mit einem auten Buche über die Rirchengeschichte und besonders die Reformation. Mosheim und Seckendorf etwa. Das bebraische und griechische mochte ich Ihnen gern, fo piel ich fann, empfehlen, aber in benden Sprachen nicht weiter zu geben, als man nothig bat, Die Bibel fertig lefen ju tonnen. Wenn Gie hochstens vier Stunden die Boche diefen Sprachen widmen, fo werden Gie fpielend ben anhaltendem Gleifie ftarfer darin werden, als Gie gedacht. Er fordert das Werk unferer Sande ja bas Werf unferer Bande fordert Er, wenn wir in Seinem Ramen baran geben, und nicht unfern Ramen zum Endzweck unferer Mube machen. Ein Muge zugemacht, wenn wir scharf seben und tref. fen wollen, mit Einfalt, das beißt mit Einem Auge gearbeitet, das auf den gerichtet ift, welcher ber überaus große Lohn berfelben fenn wird.

Sie verlangen von mir einen Auffaß von französischen Redenkarten. Soll ich Ihnen Collectaneen geben? Die habe ich nicht, und nüsten nicht, daher will ich auch feine machen. Das mussen Sie selbst durch eine fleine Aufmerksamkeit im Lesen, und daran wird es Ih-

nen nicht fehlen, sobald Sie weniger lesen werden. Ich glaube, daß es Ihnen noch mehr an den Grundsäßen der französischen Sprache als an Redensarten fehlt. Ich habe einen Unfang einer Sprachlehre zu Niga gemacht, bin aber nur bis auf die Lehre vom Pronomen gekommen, und ich hätte wohl Lust, diese Urbeit, die ich dem jungen Hrn. Berens mitgetheilt, zu Ende zu bringen.

Halten Sie mir meine Geschwäßigkeit zu gut, und glauben Sie, daß die Quelle davon eine wahre und herzliche Freundschaft ist. Ihre Briefe werden mir sehr angenehm senn; die Nachläßigkeit darin, die Sie sowohl, als mein unartiger Bruder, gegenz Ihre Freunde haben, ist immer ein Fehler gewesen, worüber ich mich aufgehalten. Wir wollen uns nicht auf Einsfälle oder große und seltene Empfindungen in unseren Briefen zu Gast bitten, sondern uns Scherz und Ernst einander gerade heraus schreis ben, wie uns die Feder denselben eingiebt.

34. Un J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 10. Marg 1759.

Ich danke fur Ihre gutige Zuschrift, die mich recht sehr erfreut. Mein Vater ist heute zum erstenmal allein ausgegangen und läßt Sie auf das zärtlichste grußen. Ihre liebe

Mutter habe ich vorgeftern Morgen befucht, zum Theil in Ungelegenheiten Ihres herrn Bruders in Mietau; ich fonnte nicht viel mit ihr reden, weil der Pastor da war. Sie hat mich gestern bitten laffen, sie mit nachstem Rachmittaas zu besuchen, mo fie immer allein, melches ich auch thun werde. Ihre beiden Bruder haben an mich geschrieben, und ich habe ihnen mit diefer Post geantwortet. Ich freue mich herzlich über des herrn Doctors Befferung und wunschte den Grunhofer gufriedner -Belfen Gie mit dazu. Run Ihr Saus voll ift, muß die Wirthin nicht franklich fenn. Cap wunsche, daß fie fich jest beffer befinde. Gott fchenke Ihnen beiderfeits gute Gefundheit und helfe Ihnen alle Burden sowohl des Amts als ber Saushaltung tragen.

Ich freue mich über herrn Berens Unfunft; und wünsche herzlich, daß seine eigene
Zufriedenheit und des ganzen hauses ihre dadurch vollkommen senn möge. Ich habe keine Ursache von meinem Entschlusse abzugehen, den
ich gefaßt, an ihn nicht zu schreiben — und
seine Briefe weder zu erbrechen noch zu beantworten. Ich erkenne alle seine Freundschaft, —
daß sie ihm fruchtlos und überlästig von meiner Seite gewesen und noch ist, ist meine
Schuld nicht, auch nicht einmal meine Sorge.
Als einen Freund hasse ich ihn und fürchte ihn gewiffermaffen; als einen Feind liebe ich ibn. Es ift mabr, ich babe Dinge gethan, Die mir felbst unerflärlich sind, und ihm noch unverftåndlicher. "Ich fage aber so viel: Wenn ihre "begreifen konntet, fo wollt' ich ungern der Ga-"chen theilhaftig fenn, vielweniger wollt' ich ein Anfanger dazu fenn. Gott hat fie an einen "Drt gefest, den ihr in eurer Rhetorif nicht findet, auch nicht in eurer Philosophie noch "Politif; derfelbe Ort beißt Glaube, in wel-"dem alle Dinge fteben, die wir weder feben "noch begreifen konnen. Wer dieselben will "fichtbar, scheinlich und begreiflich machen, wie "ihr thut, der hat das Bergeleid und Beulen gu "Lohn, wie ihr auch habt, ohne unfern Wil-"len." Dieß find Borte unfere Baters Luther an Melanchthon; ich lese diesen Rirchenlebrer mit ungemeiner Vertraulichkeit, und babe mir vorgenommen, alle feine Werke durch. jugeben - weil ich hier nichts anders zu thun habe und nichts befferes fur mich ben langer Weile ju thun weiß. Mein Gemuth ift Gottlob! febr rubig und beiter, und in einem Gleichgewicht - - Un Diefem Gleichgewicht ift mir aber auch nicht gelegen --

Frenlich, geliebtefter Freund, ift unfer herz ber größte Betruger, und wehe bem, der fich auf felbiges verläßt. Diefem gebornen Lugner jum Trog bleibt aber Gott doch treu. Unfer Herz mag uns wie ein eigennüßiger Laban so oft täuschen, als es will; so ist Er größer als unser Herz. Unser Herz mag uns verdammen und schelten, wie es will, ist es denn Gott, daß es uns richten kann? Ich will diese Materie einz mal für allemal mit einem Berse schließen, den ich Sonntags mitgefungen:

Salt mir, mein Gott die Augen zu, Kann ich nicht weiter sehen, Als was ich gegenwartig thu, (auch das nicht immer) So laß ich's gern geschehen. Kommt die Bernunft mit ihrer Junft, In ausgeschmuckten Grunden

Go muß ich überwinden,

Biel Gluck zu Ihrem neuen Rostganger!— Ich danke für richtige Bestellung des aufgetragenen Grußes an Herrn Arend. Die Bedeutung seiner Aufnahme schickt sich gut zu der Abssiche, warum ich es Ihnen aufgetragen. Es ziehen Bolken zusammen, an Zeichendeutern fehlt es nicht. Man lebt in einer Erwartung wichtiger Dinge. Gott wolle uns allen gnädig seyn. Unser Bunsch geht sie vielleicht so nahe an als uns.

Eramer hat Passionsreden ausgegeben, der ren Absicht ift, das ganze Leben unsers Beilandes als ein beständiges Leiden vorzustellen. Ich habe allein die erste gelesen und sie nur gestern vom Buchbinder erhalten. Die Abschnitte der felben waren wie die Theile einer Chrie ober die Nebergange einer Dde in einander geflochsten.

Ich werde mir hiller's Onfiem aller Ror. bilder von Christo im alten Testament faufen. Ein Prediger in Ochwaben, bem Gott Die Stimme zu feinem Umt entzogen und ber in Diefen betrübten Umftanden feine Buffucht gu Gottes Wort genommen. Das allgemeine in feinem Soffem ift grundlich und brauchbar , die Grunde darin muffen noch mehr entwickelt merben oder fonnten es fenn, dieß murde gu eis ner beffern Unwendung und Beurtheilung feiner Gedanfen dienen. Die Chrfurcht, die Beicheis benbeit und Aufrichtigkeit machen mir das Berg Diefes Schriftstellers schabbar; er schreibt baben mit viel Rurge und Nachdruck. Er bat mich nach des feeligen Bengels Schriften neugierig gemacht, um die ich mich auch befummern mochte ben Gelegenheit.

Beforgen Sie nicht, liebster Freund, daß ich mich zum Theologen studiren werde; ungesachtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wenn ich hie und da ein Buch zu meiner Erweckung und zur Erweiterung auch meiner geistlichen Erstenntniß ausklauben kann. Ich schone meine Zeit, meine Augen und Sesundheit, so viel ich kann; und weil ich nicht nach meiner jesigen Berkassung für Brodt oder den leib arbeiten

darf, so wird die Mühe nicht ganz verloren senn, die ich auf Dinge wende, welche in den Ausgen der Welt für mussige und unbrauchbare Leute gehören.

Leben Sie wohl, ich umarme Sie herzlich und Ihre wertheste Frau, meine Freundin. Senn Sie gesund und zufrieden. Man hat Sie für todt und mißvergnügt hier ausgeschrieen. Ich habe alle diese Lügen so nachdrücklich als möglich widerlegt, indem ich Sie noch einmal so gesund und glücklich ausgeschrieen, als Sie sich selbst halten mögen. So muß man Lügen mit Lügen vertreiben. Es wird mir allemal lieb senn, daß meine die Oberhand behalten mögen.

35. Un feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 14. Marg 1759.

— Ich denke heute zu hrn. von Charmois zu gehen. So ungern ich es thue, so wünsche ich doch einige Nachricht ben ihm von dem jungen Berens zu haben, der sich hier aufhalten soll. Erfahre ich etwas, womit seinen herren Brüdern gedient sehn möchte, so würde ich Anlaß nehmen, an hrn. Carl zu schreiben; sonst nicht. Ich danke dir für deine gutgemennte Erzinnerung, und werde sie in allen Dingen jederzeit gut ausnehmen; du wirst mir aber das

ben verstatten, daß ich ihr nur in so weit folge, als mein Berg und die Umftande es mir erlauben werden. Gebe, mein lieber Bruder. beinen Beg gerade fort und mache dir aus feis nen fremden Ungelegenheiten einige Bedenflich. Gefest, daß man mich fur undanfbar und grob, oder was man will, auch allgemein erflarte, fo laß dich nichts anfechten. Gewohne dich frube als ein Christ gegen Menschenfurcht und Menschengefälligfeit zu ftreiten. Marte bein Umt um Gottes willen ab, diene beis nem Rachiten um Chrifti willen ; bulde, entichul-Diae, lebre, ftrafe, ermahne - bonnere nnd träufele - fen ein braufender Rord und ein faufelnder Weft. Erfennen wir uns immer als Werkzeuge einer hoheren Sand, Die ohne Ihn und Geinen Geift nichts thun tonnen, fo mogen wir uns felbft und Undern vorfommen, wie mir wollen. Wenn eine Mutter nicht einmal meiß, was die Ratur in ihren Eingeweiden bildet, wie follte unfere Bernunft etwas davon beareifen tonnen, mas Gott in uns wirft, wirfen fann und will ?

Mir gefällt es in meines Baters Saufe fo gut, als in meiner Freunde. Ich kann dem ersteren so wenig helfen und zur Hand gehen, als den letteren. Demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu seyn, als diesen; und ich kann und werde ihn nicht verlaffen. Er ift nicht neugierig, alle meine Bersfnupfungen zu wiffen, und ich bin nicht im Stande, ihm mehr davon zu fagen, als er weiß. Es ist mir lieb, daß er darüber fo gleichs gultig und rubig ift, als ich bin.

Ich sagte gestern dem Diaconus B. ganz gleichgültig, daß es mir nicht leid thate, her- über gereist zu seyn. Er sagte mir kurz, aber mit viel Nachdruck: Uch, das gehört in einen ewigen Plan! Das Unvermuthete dieser Untwort rührte mich recht ties. Freylich ist unser Leben ein ewiger Plan, und alle Handlungen desselben termini medii einer Schlußfolge. Freylich hat er uns von Ewigkeit her geliebt. — Laß alle unsere Anschläge als Sperlinge auf die Erde fallen.

36. Un'S. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg ben 21. Marg 1759.

— Ich habe mir Muhe genug gegeben, den jungen B. zu sprechen, habe ihn aber noch nicht auffinden können. Es ist mir unendlich viel daran gelegen, ihn selbst zu sehen, und mich nach seinen Umständen zu erkundigen. Ich habe gehört, daß er alle seine Zeit an öffentlichen Oertern zubringe. Er hat durch eiznen Irrthum seinen Bruder Christoph gewaltig beweint, weil er die Nachricht von des jungen Schwarz

Schwarz Tobe auf den ersteren misverstanden. Diefer Umstand von seiner Zärtlichkeit macht mir noch einige hoffnung, da ich weiß, daß biefer Bruder ihn gleichfalls vorzüglich gesliebt.

Sie feben, liebster Freund, warum ich beute noch nicht an die Berren B ... fcbreis ben fann; weil ich noch nichts in Unfehung ihres Bruders Ihnen melden fann, beffen Schickfal mir febr zu Bergen geht. Ich werde nicht eber fchreiben, als bis ich Ihnen einige Genugthuung über feine Umftande geben fann. -Fur Ihre Ginleitung in feine Briefe bin ich Ihnen febr verbunden. Bas Gie Beftigfeit in unferes Freundes Zuschriften nennen, fenne ich nicht. Ich febe alles als eine Wirkung feiner Freundschaft an, und diese als ein Geschent fowohl als eine Drufung Gottes. Er droht oder verspricht mir, mich nicht aus dem Genichte ju verlieren; ich ihn und fein Saus auch gewiß nicht. Er foll fich aber um mich fo wenig bekummern, als ich um ihn. Ich gonne ihm feine Geschäfte, und er foll mir meine Dufe gonnen. Lagt ihn Gott danfen, daß er arbei. ten fann, und ich bin ihm fur die Rube, die er mir giebt, eben fo viel schuldig. Pralen und triumphiren muß er nicht. Doch diefen Spruch versteht er eben so wenig mitten im Gewühl feiner Arbeiten, als Eroefus unter feinen Reich.

23

thumern, mas ein mabnfinniger Grieche gu ihm fagte.

Alle seine Briefe, die er mir geschrieben hat, und noch schreiben kann, selbst diejenigen, die er nicht im Stande ist, zu Papier zu bringen, habe ich schon gelesen und auswendig gewust, ehe ich einen Schritt aus England gesteht. Allso bedaure ich recht sehr die Nächte, die er darüber zugebracht, sie sind für mich versoren — für ihn seibst aber nicht. Sie werden ihm vergelten werden, und er wird den Ruhen selbst davon einmal genießen können, den er mir jeht zugedacht hat. Sein eigener Gewinn aber wird immer der meinige seyn.

Unser Freund ist ein guter Botanist; er, versieht sich auf Blumen und Pflanzen. Seisne Augen und Rase sind für dieses Feld gesmacht — seine Decocte und Säste sind herrlich in ihrer Art. Im mineralischen Reich aber ist er ein Fremdling, und ein Chymist wird er niemals werden. Wozu man Stosse und Pfunde von den erstern nöthig hat, das kann der letzte mit Granen und Quentchen von Mercur und Antimonium ausrichten. Wahrheiten sind Metalle, die unter der Erde wachsen. Graben mag er nicht — das allein heißt arbeiten, man mag es mit einem Pfluge oder Spaten thun, ungeachtet diese Arbeit in nichts besieht, als Wegräumen der Erde und Schwisen des Antlites. —

Unfer Freund verlangt, ich foll alle feine Briefe nach bem Buchfiaben nehmen. Mas er mir pom foch vorsaat, wo nicht Sonne nicht Mond scheint, und wohin er mich zu meiner Besserung will feten laffen - wenn ich das auch nach dem Buchitaben nehmen foll, fo mare das alberner und findischer von ihm gedacht und geschrieben, als mir je etwas in meinem gangen lebenslauf entfahren fenn mag. Lieber Berr Magiffer, wie beißt folgende Rigur in ber Rhetorif : "Um nicht Sunger zu fterben, bat-"ten Gie die Bibel nothig, um fich zu überwinden, bergufommen." Soll das nicht ein hysteron proteron von einer Metathesis senn? Sat er nicht schreiben wollen : Um nicht Sungers zu fferben, batte ich nothig gehabt, wieder zurückzufommen; um mich zu überwinden aber , die Bibel. Dief hat er in Gedanfen gehabt. - Das ift auch wahr. Was er in ber Kigur redet aber, noch mabrer, und ich laffe es ben den Worten, fo falfch des Autors Ginn gewesen senn mag: daß meinen hunger nichts anders als dieses Buch gestillt, daß ich es wie Johannes geschluckt, und die Gußigfeit und Bitterfeit deffelben geschmeckt babe - und daß ich mehr Ueberwindung zu meinem Entschluß nothig gehabt, als ihm mein Lebenslauf fagt, ich ihm felbst jemals fagen fann und werde. Das weiß derjenige beffer, der nicht nur Berzen, fondern auch Nieren pruft — diefe Abfonderungsgefässe unserer naturlichen Unreinigkeiten 2c. — besser sage ich, als ich selbst und er.

Ob meine Gedanken mit den seinigen nicht besser hatten einschlagen können ohne Versletzung meines Gewissens? Wenn das eine Aufgabe ist, so laßt ihn einen Preiß darauf setzen, daß ich weiß, wie viel ich mit meiner Arbeit verdiene. Ich soll mich rechtsertigen — das werde ich nicht, wenn ich es auch noch so gut könnte. Mit seinen Anslagen kommt er auch zu spät, und wird nichts damit für sich selbst noch wider mich ausrichten. Ein Geist zum niederreißen, nicht zum bauen, darin besteht der Ruhm eines Hume. Unser niederreißen und bauen — alles hat seine Zeit, so eitel wie es ist.

Ein frommer Mensch ist also ein unbrauchsbarer und undankbarer — weil ich es bin. Unsdankbareit wurde nur in Aegupten wie ein Berbrechen bestraft; große Leute lassen ihre unsdankbaren Clienten mit einem gedruckten Briefe jest lausen und bekümmern sich nicht um sie. Unbrauchbar — schrieen die Glieder über den Magen. Wenn ich zu Journalen, Pränumerations - Werfen und Handlungsbüchern unsbrauchbar bin — wenn mich die Welt wie ihren Aussehricht ansieht; desso besser für mich. Ohne die Mühe einer Martha, das besse Theil!

Ich kann und will arbeiten — und habe

gearbeitet — aber wie ein unnüger Anecht: am liebsten für meine Freunde und Wohlthäter — nicht wie ein Heide und Zöllner — die haben ihs ren Lohn dabin: Ehre und Undank.

Weil man bas Vertrauen gu Ihnen bat mich auszuholen oder deutlicher zu verfichen. fo will ich noch einige Erinnerungen bitten unferm Freunde ju Gemuth ju fubren. Er bleibt immer ben feinem Benichtsvunft und furchtet fich, fo bald er denfelben verliert, daß alles das ben mit verschwinde, weil er fich felbst darin nicht mehr guruckgeworfen findet. Ich fenne feine Lage fo genau, weil ich felbst darin gewefen bin ; ich fenne die Befremdung, die Bufte, worein wir gerathen, wenn wir ans der Oclaberen unferer Leidenschaften ausgeben, und durch wie viel Fragengefichter wir eingeschreckt werben. - Lagt ibn doch nur ben allen den grund. lichen Entdeckungen, die er über mein Berg gemacht, in feinen eigenen Bufen fublen, und fich fo aut fur einen Mischmasch von grofem Geifte und elendem Tropfe ertennen, als er mich mit viel Schmeichelen und Treubergigfeit erflart. Ift er nicht ein Mensch fo gut wie ich - und dazu mein Freund, der nachfie? Sollten ihn diefe einfältigen Borftellungen nicht guruckführen - Wenn ich ihm zu ichlecht zu biefer Parallel bin , bat er nicht Bruder , beren Bruder er ift , und die er lobt und fcbilt? Sein

Lob und Tadel ift aber partepisch, er liebt Geschenke so gern, als er sie giebt.

East ihn aufhören so einen großen Lärm mit meinem Beten, Händefalten, Beichten zc. zu machen. Arbeite; was hast du mit der Mozralität meiner Handlungen zu thun? So reden nicht Freunde untereinander, sondern der Herr mit seinen Sclaven. Wahrheiten kommen uns grob vor, wie die Zeichnungen der Natur, ohz ne es zu seyn; Lügen hingegen sind gedrechselt und politt für das Auge, wie die Werke der Runst, und sind ungehobelt.

Behalten Sie nur so viel Religion zur Moth — — dieß ist ein weiser Nath, wie Hiods Weibes ihrer, die nicht Gott wollte gestucht, sondern gesegnet haben. Cartes kannte die Runst, er vergaß und leugnete alles und hielt nichts für Wahrheit — auser dem schlauen Kunstgriff, einen Catechismum und sein eigen Selbst als zwen wichtige Wahrheiten zum Grunde zu legen. Cartes hat die Wahrheit nicht gefunden, niemals geliebt, auch niemals erkennen können. Diese Methode, wie er sie nennt, ist gut zu einem Project und Wirbelspstem.

Arbeiten zu suchen — die Mühe darf man sich nicht geben. Aus Gefälligkeit habe ich sie gesucht, oder mich suchend gestellt. Arbeit suchen ist ein eben so ängstlich Ding als die Luft erst suchen wollen, die man schöpfen soll.

Laft' unfern Freund boch guruck benfen auf die Begriffe, die er ehemals, von Sandelsfachen gehabt. Wenn es uns in irbifchen Dingen fo gebt, wie wird es in geiftlichen Dingen geben? Der irdische Mensch, ber naturliche, vernimmt nichts vom Geift Gottes, es ift ihm eine Thorbeit - ein Mergerniß. Die Gottfeligkeit ift gu ale Ien Dingen nute und bat die Verheißung auch bes gegenwartigen Lebens, gefett, daß uns jenes nur alsdann anginge, wenn wir feinen anbern Rath mehr in Diesem wußten. Ich tenne Gichtel und Boome fo wenig, wie unfer Freund; fie find Menschen gewesen, das ift genug fur mich. Gottes Wort und Gottes Werf ift als les, worauf ich mich grunde, dem ich glaube. - Lucrez fingt : die Gotter find Schlafmuben, und Spinoja: Mechanismus, was ihr Gott gufcbreibt. Unftatt daß Mofe fcbreibt: Um Un. fang ichuf Gott, beweist Buffon: Um Unfang fiel ein Comet auf die Sonne, daß die Stus de davon flogen.

Wenn unfer Freund meine jegige Gemuths, verfassung für sehr bedauernswürdig ansieht, so soll er meine Schwärmeren nicht als ein alienum quid ansehen, das ihn nicht befallen könne. Unruhig darf er für mich nicht seyn; ist ihm mit meiner Zufriedenheit gedient, so gennieße ich sie jest, und werde sie in jeder Versänderung meines Schicksalb haben, das ich

Gott empfohlen fenn laffe, und in beffen Schook alle meine Gorgen liegen. - Ein Dardel bin ich, feine Seife wird meine Rlecken nicht anbers machen. Ein hofmann, wie er, erniedrigt fich febr bis auf meine Geschwure, feine Sunde werden mir felbige nicht beil lecken. Wenn man nichts anders als Sonden zu brau. chen weiß; es gehoren auch Pflaffer und Balfam dagu. Alle Schmeichelenen, die er mir macht, thun mir weber, als feine beißenden Einfalle. Das find Sonden , mit benen er fuh-Ien will, ob ich noch ben gesunder Bernunft bin und Ehrgeiz befite. Wenn ein Enthufiaft ein Thor ift, fo fragen Gie ihn ben guter Laune, ob er nicht bisweilen fich felbft in feinen Absichten und besten Werken dafür erkennen muß. Db ich die neueste Secte - ober Er das größte Haus aufrichtete: sottise de deux parts. Die Menschen lieben - das heißt für fie leiden, um ihrentwillen gefreuzigt werden. Die beste Parten also, die man ergreifen fann, ift, um Gottes willen arbeiten; leben, weil er es fo haben will, arbeiten weil er es fo haben will; ruben — Wenn er ja wiffen will , was ich iest thue; fo fagen Gie ihm , daß ich lutherifire; es muß doch was gethan fenn. Diefer ebenthenerliche Monch fagte zu Augsburg: Sie bin ich ich fann nicht anders. Gott belf mir , Amen! Mein alter Bater erholt fich Gottlob; von

Tage zu Tage. Ungeachtet ich ihm zu nichts nute bin, fann er meiner nicht entbebren. Ich fann und werde ibn daber nicht verlaffen. Dieß ift jest mein Beruf, ibn zu warten und ein menia durch meine Gesellschaft zu pflegen. Ift es Gottes Wille, fo werde ich eben fo aeschwind zu meinen Freunden gurucklaufen, als ich ihnen entwischt bin - fie mogen mich gerne feben oder nicht - baran ift mir nichts aelegen. Bollen fie mich einlaffen - gut - mollen fie nicht - geh ich weiter. Ift es nicht Gottes Bille, fo werden alle Stricke nichts belfen. Richt mein Bogen, der reicht nicht bis zu Gottes Ihron, wenn ich auch Gebet auf Gebet abdrucken fonnte, nicht mein Urm - nicht feine Briefe, nicht feine Executions: Befehle werden mir bier ein Stuck Erde erwerben, gefdweige ienes land ber Berbeifing. Gein Bebet und das meinige, feine Arbeitfamfeit und Frengebigfeit, und meine Unbrauchbarfeit und Undankbarkeit, feine Gerechtigkeit und meine Beichten find nicht die Ochluffel weber gu Solle noch ju himmel. Die find in Davids Sand. Bitten Gie ihn , daß er davon funftig nicht ein Wort rede. hat er Recht, so laßt ibn den kohn davon erwarten. Sab ich Unrecht, so verlasse ich mich auf Gnade. Gnade acht ben großen Berren bor Recht - er jobt den ungerechten Saushalter, weil erflug war;

und Er allein macht die Albernen flug — und sehrt die Elenden recht.

Daß ich an feine Traume glaube, fann ibm meine gange Aufführung zeigen. Wenn er fich Darum erkundigen will, und unpartenisch bavon urtheilen, fo murbe er leicht urtheilen fonnen, daß ich gant entgegengesett gehandelt baben wurde, wenn ich mich auf Dinge grunde= te, die über meine Ginne und Begreiflichfeit find. Ich bin ein Myops - bas muß mir nahe fommen, was ich seben foll - alles, was ich noch febe, geschieht aber Gottlob! noch durch naturliche Augen. Dein Geficht ift furgichtis ger, aber aushaltender - - es fonnte beffer fenn. Ich will es lieber schonen und fein Autor werden, als mich auf die Runfte eines Silmere und Canlors verlaffen, mich dazu vorzubereiten, oder den Schaden ju erfegen.

Mein Lebenslauf läßt sich nicht durchblättern — und mit Eckel lesen. Einem Freunde zu Gefallen, muß man nicht so eckelhaft senn. Er kann von meinem Vertrauen schliegen, daß ich selbigen dem Zufall, ihm in die Hände zu gerathen, überlassen. Herr B... wird noch Zeit nöthig haben und ganz andere Erfahrungen, als er bisher gehabt oder kennt, ehe er vieles darin, so wie in meinen Briefen, versiehen kann. Fleisch und Blut sind Hypothesen — Der Geist ist Wahrheit.

Ihre Gebuld wird ausreißen, geliebtefter Freund! Ich werde Sie fünftig mit bergleichen Briefen vericonen. Rurg und rund. Der Beficid ift der. Ich bin ihnen bisher unbrauchs bar gewesen und bin es noch; daber ift es mir lieb, daß ich wenigstens nicht im Wege bin - und dieß wurde gewiß fenn, wenn mich Gott nicht berausgeriffen batte. Gest gebe ich meinem alten Bater gur Seite, und frage nicht darnach, wie viel Abbruch oder Vortheil ich ibm schaffe. Gott erhalte ibn ; fo lange er in den jegigen Umftanden ift, fehlt ibm ein Gobn, ein folder Musigganger und durchfahrender Ropf, wie ich bin. In Diefer Berfaffung fann ich nichts ordentliches anfangen, und werde es auch nicht. Was mir Gott jeden Tag gufchneis bet, will ich thun, wie es mir in die Sand fallt. 3ch bete und arbeite, wie ein Chrift, wie ein Pilgrim, wie ein Goldat zu Friedenszeiten. Meine Bestimmung ift weber zu einem Rauf : Staats : noch Weltmann. Ich bin nichts und fann gur Noth Allerlen fenn. Bibellefen und Beten ift die Arbeit eines Chriften, wie Romane und der Puttisch, eines Stubers. Jebes Buch ift mir eine Bibel und jedes Gefchaft ein Gebet. Dieß find feine Ginfalle -Das Pfund ift von Gott, ber Gebrauch beffelben von Gott, ber Gewinn gehort ibm. Meis ne Seele in feiner Sand mit allen moralischen Mångeln und Grundkrummen derfelben. Ihre Richtigkeit ist das Werk eines Geistes, eines Schöpters, eines Erlösers; und sie gerade und gesund zu machen, gehört weder für mich noch meinen Freund; gehört auch nicht für diefen Leib und für dieses Leben. Staub, Erde und Asche werden wir drey werden und sind es schon. Ich sterbe täglich.

Ihre liebe Mama habe ich gestern besucht. Sie ist gesund. Sie meldete mir, daß der jungere herr Bruder aus Grunhof fort ware— Ich zweiste daran. Meiden Sie mir doch.

Ich umarme Sie herzlich in Gefellschaft meines lieben Ulten, der Ihren Brief mit Bergnugen feibst gelesen.

37. Un feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, ben 31 Marg 1759.

Herzlich lieber Bruder, bein Brief macht mich unruhig. Ich kann die Ursache davon nicht versiehen. Erkläre mir selbige und schütte dein ganzes Herz gegen mich aus, wenn du dich meines Nathes bedienen kannst und willst. Du siehst zu viel auf Nebendinge. Vertraue Gott, und ob es dir gleich sauer wird mit deinem Ackerwerk, so laß dich es nicht verdrießen. Das ist dein Wille gewesen, da du ein Amt gesucht; und Gottes Ordnung: im Schweiß deines Ans

gesichts. Ich habe dich immer gewarnt, dich nicht zu überhäusen. Wie lange hast du gearbeitet, und du siehst schon auf Belohnung? Bitte doch Gott, daß er dich mit seinem guten Geiste führe und regiere. Du hast einen Feind mehr wie ich; es fehlt dir nicht an Hochmuth, so vergraben er auch unter der Afche liegt; aber denke, daß der Geiz, die Liebe des Goldes und dergleichen Kleinigseiten, eine Wurzel als les Uebels sey. Gieb auf gar zu merkliche Auszbrüche desselben Acht; so viel kann Vernunst und Klugheit thun; das Herz, das Innere das von zu läutern, ist allein Gottes Werf-

Melde mir, ob du meines Freundes Briefe an mich gelesen. Man ist sehr neugierig,
meine Untwort zu lesen; man wird sich sehr betrogen sinden. Wenn ich nicht einen Gott glaubte, ohne dessen Willen kein Sperling vom Dache fällt, der unsere Thränen uns versprochen hat selbst abzutrocknen, — wie wurde ich ohne diesen Glauben fortsommen? Ich wurde hundert thörichte Dinge anfangen, mich irre machen und dem großen Dausen auf der groben Straße nachlausen; jest bin ich ruhig, erwarte, was mir Gott noch aussegen will, und hoffe, daß er mir die Last jedes Tages werde tragen helsen. 38. Un 3. G. Binbner nach Riga.

Ronigeberg, ben 31. Marg. 1759.

Ich habe meinem Freunde nicht antworten, noch Sie beschweren wollen, fich in fremde Bandel einzulaffen. Er will, wegen feiner Geschäfte, sich mit mir einzulassen verschont fenn, fund Sie sollen fich, ich weiß nicht mit was, in Unfebung meiner abgeben. Wenn es auf die Wichtigkeit und Menge von Arbeit anfommt, so weiß ich nicht, wie die Waaschale ausfallen mochte. Aus fehr vielen Umftanden febe ich leider viel zwendeutige Schritte, Die ich nicht berechtigt bin 4 ihm vorzuhalten, weil fie mich nichts angehen, und weil diefe Alufrichtigfeit ihn zu fehr aufbringen wurde, ohne ihm zu helfen. Er übertrifft mich in dem Gifer Gottes, er ift aber ohne Erfenntniß, wie es ben den Juden unter den Romern mar; er will mich der Welt nugbar und zu einem Befehrer ber Frengeister machen; er will meines Religion von Aberglauben und Schwarmeren fichten; er will - welcher Meßfünstler kann alle die radios gablen, die aus Einem Duncte gezogen werden fonnen? Geine Albsichten, die er mit mir und feinen benden älteften Brudern bat, find fehr unter einander verschieden, und alle sehr gut und löblich. Ich fage ihm aber 'mit viel Zuversicht zum voraus,

daß er mit keinem seinen Endzweck erreichen wird, wenn er nicht vernünftiger, flüger und langsamer zu Werk gehen will. —

Alles was Sie thun können, um meinen Freund in Ansehung meiner zu beruhigen, thun Sie aus Liebe für uns beide. Wenn ich feisne andere Ursache habe, nach Niga zurückzus kommen, so wird mich die Noth, wie aus England, wieder zurücktreiben. Wer kann ben den jehigen Umständen für seinen Weinberg sicher seyn, und welcher Kluge wird jeht, wie Elias zu Gehasi sage, an Weinberge und große Dinge denken?

39. Un feinen Bruber nach Riga.

Ronigsberg, im April 1759.

Gott schenke dir Gesundheit und Rrafte zu deinem Beruf. Sen in Ansehung meiner in keiner Berlegenheit. Gott wird es wohl maschen. Ich wünschte dein ganzes Vertrauen zu haben; sen nicht zurückhaltend noch scheu gegen mich. Alles, was dich angeht wird zugleich meisne Freude und Sorge senn. Ich bin Gott Lob leidlich gesund. Den jungen Berens habe ich zu meinem großen Vergnügen gestern ben uns gehabt. Ich wünschte, daß er den ganzen Sommer hier bleiben könnte, und habe noch viel Hoffnung von ihm. Ich habe gestern Abend ein

nen Tranerspiel, Philotas, gelesen und heute schon Wagner gebeten, es für den Hrn. Nector benzulegen. Ein wunderschon Ding! Er wird es dir und meinem Freunde B. . mittheilen.

An Hausfreuz fehlt es unserem lieben Alsten nicht; deswegen freue ich mich, daß ich hier bin, und bitte Gott um Rugheit und Geduld für ihn sowohl als mich. Ich trug jest eben einem Bettler sein Gebühr entgegen, der mir dafür das Evangelium von der wunderbaren Speisung vorlas. Der Schluß davon heißt: Er entwich benseit, allein. Eramer's Paffions. Meden sind zuweilen unser Abendbuch. Etwas zu viel vom Schulredner und Schulgelehrten.

Verschweige mir deine bepläufigen Gedanken über vorfallende Umstände nicht. Ich habe an Hrn. Carl geschrieben, und werde ben ein wenig mehr Muße an meinen Freund furz oder lang, lustig oder ernsthaft, heulend oder pfeifend antworten. Lebe wohl, verziß mich nicht, habe in Gedächtniß Jesum Christum den Gekreuzigten; Bruder, Vater, Freund, Weiberliebe, alles sließt in ihm zusammen. Dein Thun und Lassen segne Gott! 40. In 3. 6. Linbner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 27. April 1750.

Lieber Herr Necter, unter dieser Conrtoifie hatte ich Ihnen einen Brief zugedacht, den
ich aber nicht Willens war, so bald an Sie zu schreiben, weil mir manch hartes Wort hatte entsahren mussen. Die Zärtlichseit aber hat
der Gerechtigseit ihre Augenbinde abgenommen,
und sie, wo nicht entwassnet, doch den Nachdruck ihres Armes gelähmt. Wie es von dren
Männern Gottes in der Schrift heißt: daß Gott
ihnen vergab und ihr Thun strafte, Ps. 99.

- zwen entgegengesese Begriffe, die sich einander aufzuheben scheinen; — so werden Sie mir
erlauben, nicht nur die Formeln, sondern auch
die Empfindungen einer redlichen Gestissenheit
zu erneuern und zu befestigen, wie folgt:

Geliebtefter Freund;

Haben Sie wohl an die Rechte und Berbindlichkeiten dieses Titels gedacht, da Sie sich zu einem Unterhändler und Boten solcher Briefe brauchen lassen, deren Ton Sie selbst so verlegen gemacht? Mit was für einem Herzen haben Sie mich versichern können, daß Sie neutral sind? Heißt das neutral senn, wenn ich geharnischte Männer unter dem Dache meiner Briefe einnehme, und mein Couvert zum hölzernen Pserde mache? Wer zieht andern Gerichte zu; dersenige, welcher sagt:

Samann's Schriften. Ih. I. 24

es ist nicht recht, was ihr thut, oder, welcher den Leuten Rissen unter die Arme und Pfühle zu den Häuptern macht? Sind Sie nicht ein Priesser, der jest in den Augen der Leute im Gesses nicht irren kann, ein Weiser, der nicht sehsen kann mit rathen, und ein Prophet, der nicht unrecht lehrt? Und ist durch Ihren Bentritt nicht der Entschluß in ihnen gestärkt worden: Rommt her, lasset uns ihn mit der Zunge todt schlagen und nichts geben auf alle seine Rede? Jerem 18.

Sie baben mich in einem Ihrer Briefe verfichert, daß. Gie mich bisweilen gerne gebort, und, ohne fich an dem Eigenen meiner Lebens . und Denkungsart ju argern , erbauliche Einfalle unterhalten haben. Johannes mar heftia, er veraak die Achtsamfeit, die man dem Boblitande, der Gefellichaft, den Kurften fouldia ift. Das Gefangniß war eine anadige Stra. fe, die er fich felbst jugezogen, und das Schickfal feines Sauptes die Wirkung eines Baftgebotes, eines zu breiten Berfprechens, einer naturlichen Aufwallung, einer gewöhnlichen Acht. famfeit eines guten Wirths, der feinen Charafter feinen Gaffen empfehlen will, und ends lich einer feltenen Gewiffenhaftigfeit gegen die Religion eines Eides. Wie ift es moglich, daß ein folch Ungeheuer als die Berodias eine fo tugendhafte Tochter hat zur Welt. bringen tonnen ? Wo murden wir jest ein Bep.

spiel von ihr antressen, die, ben dem Verdienste einer guten Tanzerin, doch erst ihre Mutter um Rath fragen wurde, und ein halbes Königreich einem solchen Gericht ausepfern möchte, als das Haupt eines so ebentheuerlichen Staatsgefangenen war? Ihr Vater dachte: was werden die Leute sagen? Hatte die Tochter nicht mehr Recht gehabt, sich diese Frage zu machen? Wie viel Herz gehört dazu, eine so lächerliche und zugleich grausame Vitte zu thun, als diese war: Gieb mir des Taufers Haupt in der Schüssel. Und doch that sie es — als ein gehorsames und gefälliges Kind.

Es ift eines Chriften Pflicht, fich nicht fremder Sunden theilhaftig zu machen, und etliche Sunden find offenbar, daß man fie vorhin richten kann, etliche aber werden hernach offenbar; also auch umgekehrt von guten Weiken.

Bu Rus und Dienst des Nächsten — das heißt nicht, ein Bore eines jeden senn, der mich stricken will, und das Werkzeug eines jeden, der mich brauchen will. Ich muß ja wissen, was mein Rächster thun will, das versstehen, was er von mur haben will, ob es mit meinem Verhältniß gegen Gott und andere besstehen kann, und die Schultern wenigstens fragen, wie viel die tragen können. Wenn ich ben jedem Antrage, den mir jemand thut, denken will: das kannst du sacht thun ihm

ju Gefallen, so wird die ganze Welt Luft friegen, mit mir zu handeln, ich werde aber nichts recht thun können, und das Ende des Liedes wird seyn, eptweder, alle meine Aunden für Schelme zu erkennen, oder von ihnen dafür mit allem Recht gescholten zu werden. Ein solches Schicksal ist in crisi gut, und macht einen fürtrefflichen Anoten im Laufe einer Sache; aber für die letzte Entwicklung wünsche ich Ihnen so wenig als mir selbst ein solches Loos.

Sie fonnen leicht denfen , daß ich weder aus Frevel, noch Ribel, noch Leidenschaft folche Gaiten berühren muß, welche den Ohren wehe thun; ich fete mich durch diefe Frenmus thiafeit einem Ochaden und Abbruche an Ib. ren guten Gesinnungen aus, die mir immer unendlich schätbar fenn werden. Rann ich wiffen, ob Sie ftark genug fenn werden, folche Wahrheiten zu horen ? Und wie fann man Thorheis ten an feinen Freunden zu nabe treten, obne felbst zu leiden, und fich in ihnen zu erkennen? Aus diefen zwen Urfachen mablen Sie lieber, mit Ihren Freunden zu heucheln, und ich murde Gie bewundern und nachahmen, wenn mahre Rlugheit in einer folden Aufführung Statt finben fonnte. Daß Gie mir durch Ihre Reutralitat haben beucheln wollen, ben Beweis ba. bon will ich Ihnen nicht führen, ich begnüge mich, bloß darauf angespielt zu haben.

Mochte nicht Ihre Furcht, daß ich durch meine unerfenntlichen und murrischen handlungen das Unsehen des Christenthumes verdactig mache und die Ehre der Bibel Preist gebe, die so edel aussieht — ein sehr feiner Sauerteig der Pharisaer und Sadducaer seyn?

Pon einer fo weitlaufigen, vermischten und permidelten Sache, als die Ungelegenheiten des Daufes überhaupt und zum Theil in Beziehung auf mich find, laft fich ohne ein genques Detail fein Begriff machen, gefchweige, ein gefundes Urtheil fallen. Die Spieler darin find eigene leute, - das ift alles, was Gie pon ihnen ju fagen wiffen, und naber mochten Die mit Ihrer Untersuchung ihnen faum jemals fommen. Wenn biefes Gigene eine qualitas occulta ift, fo ift nichts damit erflart, und mochte auf das hinauslaufen, mas der gemeine Mann wunderliche Beilige nennt. Daß Sie mich fo beurtheilen , fann ich auf eine hand. greifliche Urt aus dem Diglog feben, ben Sie mir über den Antrag, Ihnen einige Bucher aus. gusuchen, in den Mund legen. Das Eigene mag alfo fenn, was es wolle, Lob oder Tadel, fo fage ich in einem Kalle mit David : ich banfe dir darüber, daß ich wunderbarlich gemacht bin, und im andern Kalle: Bewahre meis ne Seele, benn ich bin heilig; b. i., nach

Luther's Gloffe, ich werde verdammt und versachtet als ein Reger. Pf. 86.

Daß Br. B. mir wie ein Bar begeg. net, bem feine Jungen geraubt find, und daß iene mich wie Bienen umgeben und mich wie ein Feuer in Dornen dampfen und lofchen mol-Ien - Was bewegt aber Gie, in Schaafs. fleidern zu mir zu fommen ? Ich babe die Strome feines guten Bergens in Blut verwandelt, daß sie ihre Bache nicht trinfen fonnen, und das hat er durch Runft nachthun wollen. Ift das Religion? - Stolk, Einfalt, Betrug. Das ift feine eigene Religion, die naturliche, und fo fern meine Rleisch und Blut ift, gebe ich ihm darin Recht. Durch diesen Beweis verdammt er fich aber felbft, und macht feinen gangen Gottesdienst und Sittengebaude ju Schanden, nie jene Zauberer ihre Mitburger durch ihre Runft felbst ftraften. Was bewegt Gie aber und mas haben Gie fur einen Grund fur fich, daß Gie mir feine Prügelfuppe felbst überreicht und feine Berachtung meiner redlichen Ubfichten zu Ihrer eigenen Sache gemacht baben? Alles, was Sie ihm zu Gefallen haben thun konnen, und mir jum Rachtheil, haben Sie genau erfüllt, und ba ich nicht mehr als eine einzige Bitte an Gie gewagt, eine Rleis nigfeit in Ansehung der Gefahr, in welche Br. 3. Sie gefett, fo haben Sie mich nicht eine

mal gewürdigt, darauf zu antworten. Ich muß. baber noch einmal formlich Gie barum befragen : Saben Gie mir die große Freundschaft erwiesen, dem Brn. B. den Brief borgulefen, weil er übel geschrieben war, und meiner Barte und Grobbeit, ja feinen Difbeutungen berfelben, nicht als ein gelehrter, vernunftiger. chriftlicher Mann, fondern als ein alter, aefälliger Freund von mir, nicht als ein Aret und Mittelsmann, fondern in Ginfalt des Bergens und aus ungefarbter Liebe abzuhelfen gefucht! Das haben Gie nicht gethan, dieß will ich Ihnen beweisen. Das find nicht des Brn. B. Borte, fondern Ihre eigenen, die Gie mir überfdrie. ben : ich hatte hart und grob geschrieben. Wenn Sie die Wahrheit niederschlucken wollen, als wenn es Ihr Speichel ware, fo muß uns beiden frenlich nichts als die Schalen derfelben übrig bleiben. Und in diefer Theilung find Sie frenlich neutral.

Lassen Sie mich albern in Reden seyn. Sind das Schlusse? der eine hat Recht, der andere hat Recht — der eine hat Unrecht, der andere hat Unrecht; urtheilen mußt du; du willst nicht richten, du fannst doch aber etwas thun. Du mußt beiden den Pelz wasch en, weil sie beide Rarren sind, du mußt dich aber hutten, keinen naß zu machen, weil sie beis de so flug sind wie du. Richten Sie, was ich sage, und sehen Sie das Gericht Jhres Rach-

sten als eine Züchtigung des herrn an, auf daß wir nicht fammt der Welt verdammt werden. Der Mann, der nicht zuschlagen wollte, da ihn der Prophet darum bat, wurde von köwen gefresen. Zeigen Sie Ihre Bunden, die ich Ihmenschlagen muß, dem Manne, den es angeht, und zurnen Sie nicht mit mir, fondern vergeben Sie mir als ein Christ den Schmerz, den ich Ihnen machen muß.

Richts naturliches in Ihrer Denkungsart," fagen Sie: "Thre Einbildungsfraft macht ein Befchlecht von Geschopfen zu Enafim und Beu-Achrecken." Das war nicht Einbildungsfraft. fonbern Undlaube. Das naturliche Auge fiebt frenlich an den mifroscopischen Riffen der Infecten , des Schnees u. f. f. grobe Lugen , Syperbeln, Die fein Maler und Dichter magen darf. Bas dem Muge Lugen kheint, find dem Berfande Entdedungen , medii termini einer boheren als bloß finnlichen Erfenntnif. Biebet nicht am fremden Jode, fpricht der Berr, und ber Apostel der Liebe befiehlt uns, bart zu fenn gegen diejenigen, die nicht in ber lebre Chrifti bleiben. Sagen Sie mir, liebffer greund, wie der gute Rame eines boflichen Mannes mit dem Bunde eines guten Gewiffens befiehen kann, den wir in der Taufe mit Gott gemacht baben, und ob Gie nicht der Religion fo vielen Schaden durch Ihren menschenfreundlichen

Bandel thun, ale ich burch meine ennische. Denkungeart?

Barum redete David, als wenn er Meffias ware, und der Meffias eignete fich die Borte Davids ju ? Antworten Sie mir, wenn Sie ein gehrer in Ifrael fenn wollen. Bie fonnte Paulus fagen : Sich lebe nicht, fondern, mas ich lebe, alles ift euer, es fen Paulus oder Apol= lo, es fen das gegenwartige oder das gutunf= tige, alles ift euer; ihr aber fend Chrifti, Chris flus aber ift Gottes ? Mußte ihn Paulus nicht erft durch eine wunderbare Erscheinung fennenlernen!, und find die nicht feliger; die an ibm glauben ohne bergleichen finnliche Begebenheiten ? Und find unfere Zeiten nicht eines gro-Beren Lichtes fabia, als Luther's feine maren ?: Riemand alfo verachte meine Jugend. 1. Tim. IV, 12. Ift die Wolfe ber Zeugen nicht gros. Ber geworden fur mich, als fie fur jene war, und unfere Berbindlichkeit ftarfer ju laufen? Bie denn? Durch Schaffen, Arbeiten, gute Berfe, Liebesdienfte? Rein, ju laufen durch Geduld in dem Rampfe , der uns verordnet ift.

Wenn ich fo lange über einen Eprier schwagste, der vom Gartner zum Könige durch Alexansder erhoben wurde, so wurde Ihnen mein Gestschwäß vielleicht erlaubter und erträglicher vorsfommen. Doch nein, liebster Freund, Sie ersfahren in Ihrem Umgange tägliche Uedungen der Verleugnung, daß ich den Verlust einer Stunde über Lesung dieses labyrinthischen Briefes als ein kiein Opfer der Freundschaft von Ihnen fordern kann; und Ihnen pflegt ein Glas Wasser zur Arznen zu dienen, wie ich mich durch ein Glas Wein des Tages stärken nuß.

Cafar wollte nicht aberglaubisch fenn. Ein Uffrolog hatte ihn fur die Jous gewarnt. Dem jum Trop ging er auf bas Rathhaus, nicht sum Tode, fondern gur hochften Burde, gu des ren Erreichung er fo viel angewendet. Satte er im Leben die Traume der Sterndeuter berachtet, wie fluchte er, als er feinen gugenpropheten in den elnfäischen Feldern ankommen fab! Wenn du-mir nicht beine Grillen mitgetheilt hatteft, fo wurde ich nicht meinen Gigen. finn gegen felbige gu brauchen nothig gehabt baben. Ich fann es eher dem Brutus, als einem folden Rarren wie du, vergeben. -Wenn du Lugen geglaubt hatteft, fagte ber Aftrolog, fo wurdeft du felbige nicht mabr gemacht haben. Jest baft du dir felbft ben aroften Schaden gethan, und den Ruf meis ner falfchen Runft ben Abergtaubigen vermehrt. Wenn du geglaubt batteft, fo batteft du de is, ne Abnicht erreicht, meinen Credit gu Schanden gemacht, und dich felbit erhalten. Un beinem leben batte bir wenigftens mehr gelegen fenn follen, als an der Eitelfeit, meine

Traumerenen zu widerlegen, an meinem Namen zum Ritter zu werden und über meine Schesmata zu spotten. Bas hatte also Cafar für Urfache, die Urfache seines Todes dem Usrologen zur Laft zu legen? Und doch behaupten Siemir, daß die Rede eines Thoren dem vernünfztigen und herzhaften Cafar das Schickfal des merkwürdigen Tages zugezogen. War es denn so eine große Sache für Cafar, einen Tag zu Hause zu sisen? Besuche, zu denen uns Bergung zu siehen? Besuche, zu denen uns Bergung zu siehen Zage zu wählen ist alter Weiber Kram.

Meine Feder wurde nicht so übersließen können, wenn mein herz nicht voll ware. Freunde sind eine Gabe Gottes; ich habe meinen Röcher derselben voll gehabt. Soll er leer werden, so werde ich ihren Verlust, wie ihren Berlis mit Dank annehmen, und mich vor niemand, als Gott, demuthigen. Es ist nicht gut, sich auf Menschen verlassen, soll die eine Seite meiner Ersahrungen zur Aufschrift haben. Was können mir Menschen thun? wird die andere bekommen. Ich will rühmen Gottes Wort, ich will rühmen des herrn Wort. Nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hosse auf deine Rechte.

Ich werde mit diefer Seite hieruber schliefen. Legen Sie bis auf die Fehler meiner

Schreibart alles zum Beffen aus. 3ch babe viel und über fchwere Dinge ju fchreiben gehabt; Daher habe ich mich be mubt, fur tu fenn, und nicht erreichen fonnen, meine Gedanfen Beutlicher zu machen , als daß ich die Grund. zuge derfelben fo fart als moglich aus. bructe und fie auf frem de Gegenftande übertrage. Ich werde mit Gottes Sulfe der Feffeln , unter benen ich jest ichreiben muß , ent-Tedigt fenn, wenn meine Freunde mit mehr Liebe gur Bahrheit, den Grund meiner Sandlungen zu erkennen, Berlangen bezeigen werben. - Alle die Spaltungen zielen darauf, Gine Beerde und Ginen Birten herborgubringen; wann und wie dieß gefchehen foll, gebuhrt und nicht zu wiffen.

Jest erlauben Sie mir, geliebtester Freund, mit leichteren Zügen die Feder an Sie zu führen. Ihrer Bitte um einige Schriften bin ich zuvorgekommen und habe einige Aleinigkeiten für Sie abgeben lassen. Außerordentliches ist mir bisher noch nichts in die Hände gefallen. Philotas ist das beste, was Sie erwarten konnen. Zwey Programme des M. Hähn habe ich ver Mühe werth geachtet, über Subtilität in Schulsachen; einige Stellen des Comenius, die er anführt, sind merkwürdig. Das Verdienst dieses alten Philosophen und Schwärmers und

Schulmeisers ist ziemlich ansgestorben. Chladenius hat biblische Untersuchungen herausgegeben, die ich ihnen gerne zugedacht hätte, weit
sie etwas außerordentliches sind an Grundlichfeit und analytischer Kunst. Zwen Abhandlungen über Projecte siehen darin, die ich dem Hrn.
B. gewünscht hätte mitzutheilen. Ich habe sie
gelesen, als wenn sie mein Gewissensrath aufgeseht hätte, und mir daher als Regeln ausgezogen.

Wir haben bier zwen merfwurdige actus gehabt. Der Laufonsche auf Gimon Dach wird gedruckt, er war ein weinerliches Lufifviel. Der Batfoniche Uctus ift nicht zu beschreiben, bas feine Rede gedruckt werden foll, nicht zu beareifen. Ein jammerlicher Auszug aus Stockhaufens Bibliothet, die er feinen hohen Bubotern und ihrem Comitat vorschlug. Diefer Comitat bestand aus Damen. hierauf fam fein Lebenslauf, worin er alle die Akademieen ertablte, und die Sofe nannte, die er gesebert bat. Der Gebrauch der vielen frangofischen Worter ift an einem politischen Redner wo nicht eine Zierde, doch ein Brandmark, an dem man ihn erkennen follte und beurtheilen als einen folchen.

Hr. Trescho hat versprochen, morgen gir schreiben. Ich habe einigen Unigang mit ihm, der aber, wie es scheint, bloß in einer Art

von Sandwerksvertranlichkeit bleiben wird. Arbeiten laft fich ben meinen Umftanden nicht. Gott wolle meinen alten Bater erhalten !

Ben aller meiner Tragbeit, der ich bier nach. bange, fann ich Gott Lob manchen Abend mit aller Zueignung mir ins Ohr ichreven : Berg! freu' dich! du follft werden bom Elend Diefer Erden und von der Gunden Arbeit fren. 3ch genieße in gleichem Mage die Leere und die Kulle der Menschlichkeit. Ich habe mich auf diefen Frubling mit einer Reugierde gespist . als wenn er der erfte mare, den ich erleben follte: ich wünschte ihn als den letten schmecken zu fonnen. Die Ginsamfeiten meiner Gartenbutte und Rurbistaube find fein Taufch gegen ben Sabr. markt der Rigischen Bofchen. Ich scheue meine Buniche als Gorgen, und verwandle meine Gorgen in Bunfche; fo verfließt eine Stunde nach der andern ohne Lever, ohne Vinfel und Freund. Mein Bater ift mein einziger Wohlthater und Buchtmeister, ben ich jest lieben und fürchten barf. Ich biege mich fieben mal zur Erde vor ibm, ehe ich mich unterftebe, ibm ins Geficht zu reden. Ich effe mein Brodt bald mit dummem, ernftem Tieffinn oder im Springen, wie ein Ochs oder Ralb Gras und ben frift; ich gehe auf Raub mit Grimm und Großmuth wie ein lowe, und weil ich ein Zauntonia bin, so tragt mich mancher Abler von starken Flügeln und Augen weiter als er seilbst leicht; ich diere auch meinen Rächsten, wenn ich kann, am liebsten ohne Körper und Schatten, und nicht auf meine Rechnung, sonz dern wie es einem dienstbaren Geiste anständig ist, wie Wind und Feuer dem Menschen. Dachzte der kluge Bauer an den Handel, der beffer Wetter machen wollte, als Jupiter? oder hinz derten die Flüche des Schiffers den Segen seiner Erndte? Geduloiges Element! man sieht, man fühlt dich nicht. Jeder Rösper trägt dich in seinem Schooß. Wenn der Dornbusch dich zum Bundsgenossen hat, so sind die Eedern Liebanons Alsche und Staub für ihn.

## 41. Un feinen Bruber nach Riga.

Konigsberg, ben 5. Mai 1759.

Deine Briefe haben mir ungemeine Zufriebenheit gegeben, da ich deinetn egen eine Zeit
lang recht schwermuthig gewesen. Zu deinem bevorstehenden Examen wünsche ich dir herzlich
Glück. Wenn du eine Nede zu halten hast, so rede so, daß dich die R in der verstehen können,
und sieh mehr auf den Eindruck, den du ihnen
mittheilen kannst, als auf den Beyfall gelehrter und wißiger Maulassen. Du nennst deine
Arbeit ein Joch — Es ist ein köstlich Ding einem
Manne, daß er das Joch in seiner Jugend tra-

ge. Thren: III. Bielleicht hattest Du die Erinnerung deines und meines lehrmeisters, Beichtvaters und Bormunders nicht so bald vergessen sollen, dich ja nicht im Anfange mit Arbeit zu überhäusen. Ich weiß und habe es gewußt, wie viel ich dir an hanschen schon aufgegeben, und die hatte dich entschuldigen konnen. Doch alles muß uns zum Besten dienen, wenn wir nur unsere Fehler erkennen und auf Gott uns verlassen, ber Andere und uns regiert, und ihnen und uns öfters den Zügel schießen läßt, nicht uns zu stürzen, sondern Ehre an unserer Schwachsheit einzulegen.

Daß Hr. Christoph an mich nicht denkt, ist mir ein Gefallen. Er wird schon wieder an mich denken, wenn es Zeit ist. Gott Lob ich bin sehr ruhig und zufrieden, und habe die besten Lage. Meinem Vater ist ein Sohn zur Seite unentbehrlich, und es wurde ein Fluch für mich senn, wenn ich jest an etwas anderes als an ihn denken wollte.

Wenn Bassa des Hrn. B. Haus verläßt, so laß ihn kein anderes mahlen, als das Vertrauen zu ihm hat und ihn zu schäßen weiß. Ich habe ihm eine Kleinigkeit vorgeschossen; denkt er datan, so nimm das Geld; hat er es vergessen, so habe ich es auch vergessen.

Bom Sergeanten habe ich nichts erfahren. Laß ihn feine Runde laufen ; das muffen wir alle, bis

bis Gott fich unferer erbarmt. Wenn alte Leute fich recht fennten, so wurden fie nicht über Rinder die Schultern zucken.

42. Un J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 1. Jun. 1759.

- Aus Borwis habe ich alle Schriften bes Chladenius durchblattert, und nur feine Dredias ten, und ein paar fleine Abbandlungen barunter gefunden, die Ihnen anståndig fenn mochten. Geine Logica sacra ift gewaltig fchelaftisch, und seine Unweifung zur Auslegung der Schriften und Reden ift eben so eckel durch die Methode. In der erften find einige neue Theo. rien oder essays als Außenwerke angebracht, Die Sie aus feiner Philosophia definitiva, Die unter meinen Buchern ift, jum Theil fennen lernen konnen. Seine Abhandlungen vom Wahrfceinlichen find nicht mehr zu haben; wenn fie wie feine hermeneutif und Auslegungsfunft gefchrieben, so verlange ich sie nicht zu lefen. Unter feinen philosophischen Werfen mochten alfo wohl feine Philosophia definitiva und Allae. meine Geschichtswissenschaft die ftarkften undaus. gearbeitetsten fenn. Db Gie Diefe ben Gelegen. heit funftig einmal haben wollen, fonnen Gie fich allemal melden. Ich habe noch feine opuscula gelesen, die mehrentheils in Programmen Damann's Schriften I. Ib. 25

und fleinen Abhandlungen bestehen , beren Inhalt den lefer neugierig macht, nicht aber gleich befriedigt. Es ift eine barunter über eine Stels le des Augustinus, worin er feine Gedanfen über die Schreibart Moses und der beil. Schrift uberhaupt entdecft. Gie fiehen in feinen Confessionen, und sind wirklich so außerordentlich. daß man diesen Rirchenlehrer entweder burch Empfindung verstehen muß, oder noch fo viel über feine Worte commentiren fann, ohne ibren Ginn binlanglich zergliedern ju fonnen. Er bittet Gott um eine folche Beredtfamfeit , daß ber Unglaubige nicht feine Schreibart verwerfen konne, weil sie ihm zu schwer zu verfteben ware, der Glaubige hingegen, wenn feine Denfungsart noch so verschieden ware, doch einen Bufammenhang und eine gewiffe Uebereinstimmung berfelben mit den Worten des Ochriftfellers erriethe.

Mit dieser Stelle vergleicht Chladen eine andere aus eben dem Buche: Ego certe, si ad culmen autoritatis scriberem, sic mallem scribere, ut quid veri quisque de his rebus capere posset mea verba sonarent, quam ut unam veram sententiam ad hoc apertius ponerem, ut excluderem ceteras, quarum falsitas me non posset offendere. Chladenius scheint mir noch lange nicht bis auf den Grund desjezuigen gekommen zu senn, was Augustin hat sax

gen wollen. Er nimmt einen Ginfall bes Catulus gu Bulfe, ben Cicero in feinem Buche de Oratore anführt, welcher gesagt : malo non intelligi orationem meam, quam reprechendi, und des Lucilius, ber weder von aang unwiffenden noch aar zu gelehrten gelefen werden wollen, weil die erstern ibn gar nicht verfieben, und die lettern ihm über den Ropf wegfebn wurden. Ein folder Menfch und eine folche Schreibart gehort fur einen Staats - und Schulredner, der nichts als Benfall und Bandefiatichen fucht, und zu fo einer wisigen ober geschwäßigen Redekunft wird man in Schulen und im Umgange geubt. Darin fehlt es weber an Lehren noch an Muffern, weder an Ciceronen noch Atticis. Sollte aber nicht ein ehrlicher Mann bisweilen eine Schreibart nothig haben, die er lieber getadelt als gemißbraucht munichen mochte, und wo er genothigt ift zu wunschen : ich will lieber gar nicht als unrecht verftanden merben?

Die Begriffe, die Augustinus annimmt, widersprechen gewissermaßen den ersten Grundgesetzen, die wir an einer guten Schreibart anzunehmen gewohnt sind. Er nimmt an, daß
die Wahrheit bestehen konne mit der größten Mannigfaltigfeit der Meynungen über eine und
dieselbe Sache, indem er sich so zu schreiben wunscht, daß diejenigen, welche durch den Glau-

ben einen Beariff bon ber Ochopfungstraft Gots tes hatten, in quamlibet sententiam cogitando venissent, eam non praetermissam in paucis verbis tui famuli reperirent, et si alius aliam vidisset in luce veritatis, nec ipsa in iisdem verbis intelligenda deesset; das wurde ohngefahr beißen : daß, er mochte ein Cartefianer oder Remtonianer fenn, Burnet's oder Buffon's Sprothefen aufgenommen haben, und die Ratur in dem geborgten Lichte Diefes ober jenes Onftems anfeben, er gleichwohl in ben furgen Morten bes begeisterten Geschichtschreibers Spuren einer mbalichen Erflarung nach feinen Schooflehren darin fande, und Unfpielungeh darauf entdectte. Die Wahrheit ift alfo einem Samenforn gleich , dem der Menfch einen Leib giebt, wie er will ; und diefer Leib der Bahrheit bekommt wiederum - burch den Ausdruck ein Rleid nach eines jeden Geschmad, oder nach den Gefegen der Mode. Es ließen fich ungablige Falle erdichten, die einen neuen Schwung ber Schreibart bestimmen tonnten. Ein fleiner Bufat neuer Begriffe bat allemal die Sprache der Philosophie geandert; wie die Reigbarkeit in medicinischen Buchern und Differtationen gu circuliren anfina. Ebenso wird ein diplomatischer oder praamatischer Schriftsteller, der gleichfalls gewiffermaßen ad culmen autoritatis fchreibt, fich an die Worte der Urfunden und Bollmach-

ten halten , Moncheschrift und Runische Buchftaben in ihrem Werthe laffen, und nicht mit bem Donat, fondern mit feinem Raifer schismam reden. Unter eben fo einem Zwange befindet fich ein Autor, der in einer Gprache schreibt, die nicht mehr geredet wird, weil fie todt ift. Er wird feinen Zeitverwandten als Berfalfchern nicht trauen, ben genium feiner Muttersprache oder der lebenden, die er gelernt batte, verleugnen, und nichts als feine Befannt. fchaft mit der Alten, fein Urtheil und fein Gluck, ibre Formeln anzubringen und zusammen zu leimen , den Rennern zeigen fonnen. Wenn ein folder gefünstelter Romer von einem ehrlichen Manne fagen wollte, der dem offentlichen Beften vorftande : optime sentit , sed nocet interdum Reipublicae, loquitur enim, tanquam in republica Platonis, nec tanquam in faece Ros muli oder saeculi ; wurde man an diefer Schreibart etwas auszuseten finden, und dem Brieffteller vorructen, daß er dem Cato fein Lob gefiohlen, und dadurch einen Narren entschuldigte, an den fein einziger Romer in feinen epistolis fami iaribus gedacht hatte?

Nach den Gedanken des Augustinus von der Schreibart follte man den größten Fehler in eine Schönheit verwandelt sehen; die Klarsheit in einen unbestimmten vieldeutigen Sinn. Der Philosoph aber, der gar zu flar von der

größten Wahrheit, nämlich der Unserblichkeitder Seelen, redete, brachte den Entschluß des
Selbstmordes, des größten kasters, in seinen
Zuhörern zu Wege. Wenn man also nichts anders als eine verfehrte Unwendung deutlicher
Wahrheiten versprechen kann, so erfordert es
die Kingheit, sie lieber einzukleiden, und den
Schleier der Falschheit wie Thamar auf Untosien seiner Ehre zu brauchen, und sie mit der
Zeit desso nachdrücklicher zu rächen.

Ich theile Ihnen nur die zufälligsten Gedanken mit, weil Sie in einigem Zusammenhange mit meiner französischen Grammatik stehen, in der ich einige allgemeine Betrachtungen über die menschliche Sprache überhaupt zum vorauß anzubringen gedenke; zu denen ich
einigen Stoff gesammelt, den ich aber Mühe
haben werde in Ordnung zu bringen. Erinnern Sie doch, geliebtester Freund, meinen Bruder,
daß er die angefangenen Bogen den Musicalien
beplegt.

Leben Sie gesund und zufrieden, geliebtefter Freund. Ein gesegnetes Pfingstfest; Ich habe alle Lust verloren, aufst Land zu gehen; mein fleiner Garten ist mein Gut; mit hrn. Trescho habe ich den Morgen darin zugebracht und schreibe jest darin. Mein Vater läßt Die herzlich grußen, ist ziemlich gesund und gutes Muthes. 43. Un J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 5. Jun. 1759.

Berglich geliebter Freund, Ich habe Ihren Brief geffern erhalten , und fehe denfelben als das ichabbarfte Denkmal Ihrer Redlichkeit an. Bas für ein gottliches Geschent ift Freundschaft, wenn fie alle die Prufungen aushalt, die unfere schon burchaegangen, und wenn alles dasjenige, was auf ihre Bernichtung zu zielen scheint, nichts als ihre gauterung und Bemahrung bervorbringt. Gie ift alsbann eine Frucht des Beifies, der auch Kreund und Erbfier beißt. Er, den wir nicht feben, ob er gleich mit uns, in und und unter uns ift, Er, der den Maum fullt, der uns beide von einander trennt, wolle unfere Bergen auch feinen Gruß horen laffen : Friede fen mit euch! uns fenden ju feinem und feines Baters Geschaft, und unfer ganges leben mit der Burde und Treue feiner Bothschafter und Gefandten uns führen laffen. Er laffe uns auch durch das Blafen feines Othems, fo verborgen uns auch der Ausund Eingang beffelben bleiben mag, ben beiligen Beift hinnehmen, und in Rraft beffelben Sunde er laffen, und die Bergebung derfels ben benjenigen zu genießen geben, benen wir fie erlaffen, Gunde hingegen behalten, und den Born berfelben Dieinigen Schrecken laffen, benen

wir fie behalten. Diefes schrieb ich am lehten Tage bes Fesies, welcher ber herrlichste mar.

Wie schlecht verstehen Sie mich noch, liebfter Freund, wenn Sie sich im Ernste Muhe
geben, sich gegen mich zu rechtsertigen. Wenn
nur von uns beiden die Rede ware, so sind Sie
in jedem Stucke gerechter als ich; so haben
Sie die größte Frenheit und Befugniß, mir alle mögliche Vorwurfe zu machen, die ich nicht
anders als mit Stillschweigen und Scham zu
beantworten wußte.

Ich bin der bornehmffe unter ben Gunbern, fagte der größte Apostel; nicht, ich war, fondern : ich bin es noch. Und in diefer Empfindung feiner Ochwache lag eben die Starfe bes Troftes, ben er in der Erlofung genoß. Was fann und mehr brucken und unfer Gewiffen mehr beschweren, als ein unzeitiger Gifer fur Bott ein unreifer Enthufiasmus. Gott! bein Rame wird durch denselben mehr geläftert als geheiligt', bein Reich mehr aufgehalten, als die Unkunft deffelben befordert. Wie fenerlich übergab der Apostel im ersten Briefe einen Gunber dem Satan jum Berderben des Rleisches; wie ungleich ist er sich im andern Briefe, da er feine Gemeine ermahnt, daß fie diefen Gunder troften follte. War dieß leichtsinn, oder ein Widerspruch fleischlicher Unschläge, die aus feinem Temperament floßen? Rein - daß ich

euch in so einem harten und seltenen Tone geschrieben, das ist nicht geschehen um dessen willen, der beleidigt hat, auch nicht um dessen willen, der beleidigt worden ist, sondern darum, daß eure Neigung, euer Herz gegen uns offen bar würde bor Gott. Gott wollte versuchen, was in meinem Herzen die Liebe Christi gegen euch für Bewegungen hervorbringen würde, und was die Liebe Christi in euch gegen uns hervorbringen würde. Was für ein Gemisch von Leidenschaften hatte dieß in dem Gemüthe Pauli sowohl als der Corinther zuwege gestracht? Erschrecken Sie nicht. liebster Freund!

Berantwortung, Jorn, Furcht, Berlangen, Eifer, Rache. Wenn der natürliche Mensch fünf Sinne hat, so ist der Christ ein Instrument von zehen Saiten, und ohne Leizdenschaften einem flingenden Erz ähnlicher als einem neuen Menschen. Kein bester Schwerdt als Goliaths; so braucht der Christ die Fronie, um den Teufel damit zu züchtigen. Diese Figur ist die erste in seiner Kedefunst gewesen, und mit dieser Figur führte Gott die ersten Eltern zum Paradiese heraus, nicht sie, sondern ihren Verführer damit zu svotten.

Bur Ungeit reden. Go zerbrach ein Weib' ein Glas mit fofilichem Wafsfer zur Unzeit und argerte die Junger mit ihs rem Unrath. Die Weiber aber, die fruhe aufs

gestanden waren, glaubten die rechte Zeit getroffen zu haben. Die Engel fagten ihnen aber: was suchet ihr den Lebenden unter ben Todten?

Ich führe dieß bloß an, um von weitem zu zeigen, wie mißlich unser Urtheil ift über das, was uns als Unzeit und Unrath vorstommt. Daß selbst Junger Christi falsch densen, und daß alles, was im Glauben geschieht, Gott gefällt; daß es im Geistlichen schwer ift, die Geister zu prufen, da es in natürlichen Dingen öfters den scharffinnigsten Kennern mißlingt; daß wir alle diese Kunste nicht nöthig haben, wenn wir glauben, daß alle Dinge deznen, die Gott lieben, zum Besten dienen muffen.

Sie haben mir einen Gefallen gethan, liebsster Freund, in Entdeckung einiger Glossen, mit denen Sie bisher so zurückhaltend gewesen. Hatzten Sie nicht dieses mit lauterer Freundschaft eher thun können? Je mehr ich Ihren Brief lese, desto mehr bewundere ich Jhren Bis, mit dem Sie sich in meinen Schwung zu sehen wissen. Ich weiß, wie natürlich Ihnen dieses ist, und daß Sie bald besser allegoristen würden als ich. Gott hat mich zum bibelsesten Mann gemacht. — Aus Ihrem Munde sollen Sie gezrichtet werden. — Und Sie werden bibelsess, um mich zu versuchen, und richten sich selbst, inz dem Sie mich anklagen.

Ich soll Ihnen beweisen, daß ich in aller meiner bisherigen Aufführung alles Mecht auf meiner Seite gehaht. — Ift es meine Schuld, daß Gott irdische schwache Gefässe zu seinen Werkzeugen wählt, die durch ihre Thorheit die Weisheit der Schriftgelehrten zu Schanden machen sollen?

Ich foll gottliche und menfchliche Dinge unterscheiden. — Der Christ thut alles in Gott; Effen und Trinken, aus einer Stadt in die andere reisen, sich darin ein Jahr aufhalten und handeln und wandeln, oder darin sill sigen und harren, sind alles gottliche Gesschäfte und Werke. Die größte Stuffe des Gottesdienstes, den heuchter Gott bringen, besteht in der Verfolgung wahrer Bekenner.

kassen Sie mir meinen Stolz in den alten Lumpen. Diese alten Lumpen haben mich aus der Grube gerettet, und ich prange damit wie Joseph mit seinem bunten Rocke.

Die Leute haben niemals die Bibel gelefen; und daß fie jest nicht lefen werden, daran foll mein Mißbrauch derfelben Schuld fenn?

Mache dich auf, zeuch mit den Mannern, fagte Gott zu Bileam. Der Prophet war geshorsam; und doch ergrimmte der Zorn des Berren über ihn, weil sein Beg verfehrt war. Die Eselin wird schen; hatte sie nicht Ursache, auszuweichen? Sie sah, was der Mann nicht sah,

ber den gohn ber Ungerechtigfeit liebte. Gie bruckt ibm ben Ruß, weil fie nicht anders fonnte, an die Mauer der Beinberge. Er liest ihr einen neuen Text aus der Moral, mit der man Roß und Mauler giebt. Jest fallt fie auf die Rniee, da fein Weichen fatt hatte. Beten willft du? rief der Prophet; geben follft du. Du barft mich. Wie beweglich fing die Efelin an ju reben, und ihm die Dienfte vorzustellen, die fie ihm als Efelin gethan hatte. Philosophen mundern fich nicht, daß Thiere reden ; fo dumm ihnen ihre Sprache auch vorkommt, laffen fie fich doch in ein furges Gefprach mit ibnen ein. Und der Engel des herrn fprach zu ihm: warum haft du beine Efelin geschlagen brenmal? - - Als Ronige noch auf Efeln ritten, und faltes Blut die erffe Tugend der Belben, felbst der cholerischen war, so prangten fie in den Metaphern der Dichter. Rest wurde das eben so abgeschmackt senn, als mit einem begeisterten Avostel über so eine weltlich e und burgerliche Sache, ale der Ropfbus bes Frauenzimmers ift, Grunde aus der Geifferlehre und dem Recht der Ratur au flugeln.

Bin ich nicht furchtsamer, als Sie, liebfter Freund? Wankelmuthiger als Sie? Sabe ich mich in das Saus meiner Freunde eingeschlichen, oder aufgedrungen? Wie sollte ich mich denn, jest in unendlich höhere Angelegenheiten aus eigenem Durste mischen? Meynen Sie nicht, daß zu dem Werfe außerordentliche Prüfungen nothig sind, Offenbarungen göttlicher Kräfte, und Fausschläge des Satans? Unser Leben ist verborgen — es ist noch nicht erschienen, was wir seyn werden. Davon weiß fein Agrippa, fein "beynahe ein Christ." Die Furcht vor den Christen ist das Uebel, was einen Jünger Christi drückt, wie damals die Furcht vor den Juden. Die Ramen werden bloß verändert, die Sache ist dieselbige.

Soll nun meine Vernunft das licht fenn, darnach sie sich richten follen? Das ware gezfährlicher, als da sie jest ihre eigene zur Richtschnur und zum Blengewichte göttlicher Wege machen.

Ich weiß, daß ich unnug bin, aber es ift Sunde, auch über den Geringsten: Racha! zu schrenen. Gott kann uns Narren schelten, aber kein Bruder den andern. Ich predige nicht in Gesellschaften, weder Catheder noch Ranzel wurzden meiner kange etwas hinzufügen. Eine Lie im Thal, und den Geruch des Erkenntnisses verborgen auszuduften, wird immer der Stolz senn, der im Grunde des herzens und in dem innern Menschen am meisten glüben soll.

Wenn es auf eine Rechtfertigung anfame,

so konnte ich Gott dafür danken, daß er mir eine Aufmerksamkeit und Gegenwart auf seine Gegenstände gegeben, die in seinem Licht am meisten erkannt werden, und die er durch ihre Beziehung auf mich und andere nicht ohne Frucht seyn lassen.

Der Geist der Liebe sucht die Einsamkeit, gleich irdischen Liehabern, das Dunkte, die Schatten, das Gebeimnis. Er spricht durch Blicke, durch Winke und Seufzer. Die Spiele seines Wißes find gleich den Namenszügen, die benm ersten Schnitte der Rinden kaum ins Auge fallen und mit den Jahren der Baume auswachsen, daß jeder, der vorüber läuft, sie lesen kann. Ferne vom Weltgetummel, wo Stille, Ruhe, Friede, Einigkeit, und Liebe herrscht,

Da ift sein Tempel aufgericht't,
Da dient man ihm nach rechter Pflicht,
Da giebt er Alugheit und Berstand,
Da wird ber Sprachen Grund erkannt.
Der Zungen Feuereiser glimmt.
Er zeigt, was niemand sonst vernimmt.
Schenkt das Vermögen, auszusprechen,
Was der Vetnunst, dem Wis der Frechen,
Und aller List
Zu mächtig ist.

Sie werden sich mit dieser tumultuarischen Untwort auf Ihren Brief begnügen, und mir unter allen Gestalten Ihre Freundschaft zu er-

halten suchen, die mir immer verehrungswurdig und theuer seyn wird. Mose war der sanste muthigste Mann, und der Apostel der Liebe hieß der Donnersohn.

44. Un 3. G. Lindner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 22. Jun. 1759.

Berglich geliebter Freund, Ich habe borigen Dienstag Ihre Einlage burch Ihre Krau Mutter erhalten. Durch Jacobi's Predigten werde ich funftig behutsamer fenn; unterdeffen wird es Ihnen leicht fenn, fie dort anzubringen, Forstmann's Schriften werden mir febr schätbar fenn, den ich jest aus seinen erfreulichen Rachrichten fur die Gunder fennen lerne ; und der Rame eines herrenhuters, mit dem man ihn gebrandmarkt, foll mich nicht irre machen, die Wahrheiten dieses Mannes und feine ruhrende Schreibart ju fchmecken. Der befannte Dichter Gifece bat zwen Bredigten berausgegeben, die Cramer's Beredtsamfeit ausftechen, so eckel mir auch die Zueignung an ibn vorgefommen, die mit der eiteln Bertraulich= feit eines frangofischen Abbe geschrieben ift. "Jesus als die eine, wiedergefundene, fostlie "de Perle von Al. E. Giefe." Diefe Verle in ihrer Mutter mochte ein Renner gegen neun Ochnure eines nordischen Chrusostomus vertau. fchen. Tantum.

Lesen Sie benn gar keine Dichter mehr? werden Sie mir zulächeln. Ja, liebster Freund, ich lese sie nicht nur, sondern gehe auch jest mehr als sonst mit Poeten um. Von 7 bis 10 heute mit Hrn. Trescho, und von 10 bis 12 mit Lausen zugebracht.

Saben Sie die geraubte Europa von Mo. fchus und eben diefelbe von Monnus, zwen Bo. gen, mit einer Borrede, Die man Bodmern gufebreibt ? Gie verdienen gelefen zu werden. Dan fonnte über diefe zwen ungleichen Stucke ein aanges Collegium der Poefie lefen, und den Unterschied des wahren, naturlichen, und des verborbenen, funftlichen Geschmacks im Gangen und in jedem Theile berfelben zeigen. Wenn ein Moschus mit so viel Anstand ein mythologisch Mabrchen zu erzählen weiß, woran liegt es doch, daß ein Wieland den gepruften Abraham nicht mit eben ber Sittsamfeit; fondern fo viele arioftische Episoden, alcoranische und talmudische Bierrathen, Die nichts als das Vorurtheil der Mode und der einmal angegebene Son rechtfertigen fann? Sat man die Erdichtungen nothig, wo die Geschichte reich genug ift ? und soll man Dinge nachahmen, die schon dadurch um ihre gange Unmuth gefommen, daß fie jedermann nachahmt? Bon benen follte man fich entfernen und feinen Muftern entgegen arbeiten. Endlich, wenn man fich ohne Erdichtung nicht behel=

behelfen fann, fo follte man boch ben beffen Gebrauch davon machen. Wozu wird Ismael su so widersinnigen und unnaturlichen Auftrite ten von ihm gebraucht? Wogn wird der Charafter eines Spotters ihm mit fo viel Unverschämtheit geraubt, und in einen Selden findlicher und bruderlicher Liebe verdreht ? Ich halte mich ben dem gepruften Abraham fo weitlaufig auf, weil es der Muhe lohnt, einen folden Berfaffer zu beurtheilen. Richts als eis ne blinde Gefälligfeit gegen die herrschenden Sitten unserer jegigen Dichtfunft, oder eine durch Gewohnheit erlangte Fertigfeit, die unfer Urtheil parthenisch macht und unsere Sinne bezaubert - und der Trieb gu gahnen, weil wir andere gabnen feben - fonnen beraleichen Gaufelenen fo anstedend machen, bak die besten Ropfe davon hingeriffen werden. Geben die Benworter, welche den Parafiten gleich fich ben jedem Sauptworte ju Gaft bitten, nicht dem Ohre eine weit årgere Monotonie, als die man dem Geflapper der Reime zugeschrieben? Wird nicht die geiftige Mafchinerie gros ber angebracht, als das Spiel der Rnechte ben ben alten, und bes Scapin ben ben neueren Momern?

Fragen Sie mich also nicht mehr, ob ich feine Dichter lese. — Hr. B. ist vorige Boche angekommen. Ich habe ihn weder den er-Hamann's Schriften I. Ih. sien noch ben zweiten Jahrmarktstag zu hause finden können. Mein Vater ist ihm begegnet, dem er versprochen, uns zu besuchen; das will ich also abwarten. Ich fand hier von ungefähr eine Uebersehung eines platonischen Gespräches zwischen Sokrates und Alcibiades, das ich ihm zu lesen gebracht, weil die jehigen Conjuncturen darin sehr genau mitgenommen sind.

45. Un J. G. Lindner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 3ten Jul. 1759.

Herzlich geliebter Freund, Ich habe heute frühe die Einlage durch Hrn. Wagner erhalten, und danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich nehmen, mich Ihres gutigen Andenkens zu versichern. Jedes Denkmal und Wahrzeichen davon ist mir unendlich schägbar.

Ich habe heute eine Kur angefangen, die sich auf eine Flasche Seidliger Wasser erstreschen wird und also diese Woche geschlossen werden durfte. Gestern die Zubereitung dazu gemacht — ich werde eilen, um nicht die Erdbeerten Zeit zu versäumen.

Wie angenehm der gestrige Abend fur mich gewesen, konnen Sie selbst leicht erachten, da ich ihn in der Gesellschaft unsers Freundes, des herrn Berens, zugebracht, der mich unvermuthet beschlich. Er hat nicht gewußt, daß ich ihn dren Tage nach einander aufgesucht; und ich nicht, daß er mich zu sehen wunschte. Seute fomme ich eben von ihm, aber ohne ihn zu Sause angetroffen zu haben.

Ich weiß, liebster Freund, daß eine Unwissenheit von beiden Theilen über gewisse Dinge und zu einem Misverständnisse vieler Rleinigkeiten und zu einem frevelhaften Urtheil über amphibische, Dinge verleitet hat. Eine Appellation an Casar, den großen Eroberer — menschlicher Borurtheile und Anschläge — die Zeit ist meine erste und letzte Zuslucht. Sie lieben mich noch — mein Freund auch noch — Zufriedenheit genug für mich; wosür ich Gott danke.

Schwung, Big und all das Zeng sind entzückende Dinge, und sehr willkommene Borgüge, wenn wir die erste, die beste Leiche oder Schönheit zu besingen haben; wenn Big, Schwung und all das Zeug aber zu höheren Gegenständen gebraucht wird, und zu mehr als Theaterfabeln: so ist es eine vernünftige Rasseren und eine extatische Selbstliebe — ein excentrischer Stolz. Wie ich mit Börtern spies le, so giebt es Leute, die mit Begriffen spielen.

Der Geift der Liebe — ift ein Geift der Wahrheit, die im verborgenen liegt. Wenn derfelbige kommt, sieht in meiner Bibel, der wird die Welt strafen — Ich habe euch noch

viel zu fagen, ihr konnets aber jest nicht tragen; find Borte, wie Sie wiffen, des Menschensohns, der Gunder aufnimmt und mit ihnen iffet.

Herr kauson hat mich heute besucht, ich habe ihm vorgelesen, daß ihm die Stille vortheilhafter senn wird als der vorige Tumult. Er ist der einzige von meinen alten Freunden, der mir hier übrig geblieben, und nimmt als les von mir für lieb.

Herr Trescho ist vorige Woche abgereiset nach Hause, der Gesundheit wegen. Er hat im Intelligenzblatt mit allgemeinen Gedanken eines christlichen Weltweisen über die Zufriedenheit Abschied genommen. In seiner Schreibert find mehr Farben als Zeichnung. Wir haben öfters uns einander die Frage aufgeworfen von der Unverträglichkeit der schweskerlichen Künste, Poesse und Rhetorik. Cicero war ein schlechter Dichter, und das an Poeten fruchtbare England zählt wenige Redner.

Ich freue mich, daß Sie mit überschicktem zufrieden sind. Wagner hat einiges nach
seinem Geschmack bengelegt. Bon Swift haben
Sie vergessen, daß ich den ersten Theil als ein
Geschenk bekommen und Ihnen versprochen die Last der Fortsetzung daben zu übertragen, wenn Sie den ersten Theil als eine Rleinigkeit annehmen wollen. Ich bin mit hume's zweitem Theil fertig, ben ich ohne Sulzer gelesen. Seine Versuche habe ich mehrentheils zum Frühstück gelesen. Wie die Natur den Boden giftiger Kräuter mit Gegengisten in der Nähe beschenft, und der Nil den Crocodil mit seinem Meuchelmörder zu paaren weiß: so fällt hume in das Schwerdt seiner eigenen Wahrheiten. Zwen davon sind allein genug, das ganze Gewebe seiner Schlüßse in seiner wahren Schwäche zu verrathen.

1) "Die lette Frucht aller Weltweisheit ift "die Bemerkung der menschlichen Unwissenheit "und Schwachheit." Derjenige Theil, der fich auf unfere Berftandestrafte und Erfenntniß begiebt , zeigt uns , wie unwiffend , der fittliche, wie bofe und feicht unfere Tugend ift. Diefer Ecfftein ift zugleich ein Muhlftein, der alle feine Sophisterenen gertrummert. Unfere Bernunft ift alfo eben das, was Paulus das Gefet nennt - und das Gebot der Bernunft, ift beilig, gerecht und gut. Aber ift fie uns gegeben - und weise zu machen? eben fo wenig als das Gefet der Ruden, fie gerecht ju maden , fondern und zu überführen von dem Gegentheil, wie unvernunftig unfere Bernunft ift, und daß unfere Brrthumer durch fie zunehmen follen, wie die Gunde durch das Gefet gunahm. Man fete allenthalben, wo Paulus von Gefet redet - das Gefet unfere Jahrhunderts

und die Losung unferer Klugen und Schriftgeslehrten — die Vernunft: so wird Paulus mit unsern Zeitverwandten reden; und seine Briesfe werden nicht mehr einer Trompete ähnlich senn, nach deren Schall sich keiner zum Streit rüftet, weil sie unverständlich das Feldzeichen giebt.

2) Ein Berfuch bon den Bunderwerfen. "Die driftliche Religion ift nicht nur mit Bun-"berwerfen am Unfange begleitet gewesen; fonbern fie fann auch felbst beut gu Tage von "feiner vernunftigen Derfon ohne ein Bunder-"werk geglaubt werden. Die bloke Bernunft sift nicht zureichend, uns von der Bahrheit "derfelben zu überzeugen; und wer immer durch "den Glauben bewogen wird, berfelben Ben-,fall zu geben, der ift fich in feiner eigenen "Perfon eines beständig fortgefetten, ununter-"brochenen Bunderwerfes bewußt, welches al-"le Grundfabe feines Berftandes umfebrt, und "demfelben eine Bestimmung giebt, das ju glauben , was der Gewohnheit und Erfahrung que "wider und entgegengesett ift." - hume mag Das mit einer bobnifchen ober tieffinnigen Diene gefagt haben; fo ift dieß allemal Orthodorie, und ein Zeugniß der Wahrheit in dem Munde eines Keindes und Berfolgers derfelben - Alle feine Zweifel find Beweise feines Sates. -

hat das Gefes nicht mit der Bernunft of

nen gleichen Ursprung? Jenes waren Ritus, Sahungen, entlehnte Gebräuche, wie Spencer will, von andern Bolfern; find unsere Bernünftelepen und Erfenntniß was anders als Traditionen der Sinne, der Bater ——?

Da ich den dritten Theil von hume nicht Gelegenheit gehabt, zu bekommen, so ist jestt Baco mein Philosoph, den ich gleichfalls sehr schmecke. Da ich die Encyclopadie und einige der französischen Neulinge Schriften kenne, so ist mir angenehm, die Quelle selbst zu versuchen, aus der jene geschöpft, und die Anwendung zu sehen, die sie von seinen Einsfällen gemacht. Vielleicht hievon kunstig mehr.

Alle Musicalia, liebster Freund, wenn nicht mit der bequemsten, doch mit der geschwindessten Gelegenheit. Was das übrige anbetrifft, so brauche ich nichts. Es liegt dort so gut als hier. Alles was man damit anfängt, wird mir unterdessen angenehm und willsommen hier senn. Grüßen Sie Herrn Carl, sein sämmt. liches Haus und das Arendsche auf das ergebenste von mir, so bald Sie Gelegenheit has ben, dahin zu gehen. Das erste Wiedersehen des Herrn Berens ist ein Glück für mich gewesen, das ich mit aller möglichen Empfindzlichseit genossen. Ich kann die Elegie des Dicheters in einen Paean übersesen oder in einen

andern Schluffel transponiren und den Refrainumkehren:

Den Freund, ben hab ich funden.

Nicht Zeit, nicht Entfernung, nicht Fehler, nicht Umffande haben bisher unferen Reisgungen geschadet, und alles fünftige wird uns gleichfalls zum besten dienen muffen. Adieu.

46, Un feinen Bruber nach Riga.

Trutenau, ben 12. Jul. 1759.

Ich bin heute frühe in Gesellschaft Zopsel's hieher gegangen, um des Sommers zu genießen. Mein Vater hat mir Hoffnung gemacht, mich abzuholen. Gott Lob, leidlich gesund, aber von hänslichem Verdruß so umringt, daß er kaum Luft schöpfen kann. Heute wird hoffentslich ein Brief von dir ankommen, auf den du uns schon lange hast warten lassen. Bete und arbeite! Die Menge deiner Geschäfte und Stunden suche dir durch Ordnung und Mäßigkeitzu erleichtern. Ordnung ist die innere Oeconomie, Mäßigkeit die äußere; jene muß regels mäßig, diese sittlich senn.

Am Anfange diefer Woche bin ich in Gefellschaft des Hrn. B. und Mag. Kant in der Windmuble gewesen, wo wir zusammen ein baurisch Abendbrod im dortigen Kruge gehalten; seitdem uns nicht wieder gesehen. Unter uns — unser Umgang hat noch nicht die vorige Vertraulichkeit, und wir legen uns beise de dadurch den größten Zwang an, daß wir als len Schein desselben vermeiden wollen. Die Entwicklung dieses Spieles sen Gott empfoheten, dessen Regierung ich mich überlasse.

47. Un 3. G. Lindner, nach Riga.

Trutenau, ben 16. Jul. 1759.

Berglich geliebteffer Freund, Ich habe geffern Ihre liebreiche Zuschrift, erhalten und die Rachricht, daß ein Nafet von Ihnen gleichfalls zu Saufe auf mich wartet. Ich denke morgen oder übermorgen von meinem Bater hier abgeholt zu werden. Unftatt Scenen in ber Ratur ju meiner Ausnicht ju haben oder gu machen, liegen Sogarthiche Zeichnungen gu Sirach's Saus = und Sittenbuch um mich ber =. um, die meine Aufmerksamfeit von der ere steren abziehen. Ich wurde vielleicht in der gaufelnden guffernheit bes Duffigganges bier ausschweifen, ohne diesen monadischen Rappe gaum von Betrachtungen - über Familienhandel und den Umgang meines Wirths mit uns ferm großen Mublenbaumeifter Dietrich. Der lettere hat jest Walder in Polen auf fechs Jahre gefauft und ein Gut gepachtet - Der erfte Berfuch in diefer Urt. Beil unfere Erfahrung (die im gewißen Berftande die mabre

Philosophia atomistica ift ) burch bergleichen fleine Beobachtungen wachst; fo will ich immerbin die Augenweide des Landlebens etwas wes niger hier genießen. Ich weiß, berglich gelieb. teffer Freund, daß ich Ihnen noch eine Unt wort in Unsehung meines Bruders schuldig bin. Da Sie jest felbit auf die Spur fommen, ift es mir lieb, mit wenigem mich zu erflaren. 11m Geduld Gie ju bitten, wurde vielleicht jemanden der Sie fennte , lacherlich vorfommen : gleichwohl habe ich es im letten Briefe gethan, und thue es noch. Gein letter Brief ift febr aut geschrieben; aber so funftlich und in Kalten gelegt, daß die Rurcht und Ocham einer Dioge fich durch feinen gefetten Bit verrath, und ich finde allenthalben Beweise von dem, was Sie mir fagen, und Spuren, aus denen ich , wie der weise Memnon , merken kann, was fur Ohren das hundchen tragt, das man fucht ic. Ich thue das bennahe in iedem Briefe, warum Gie mich ersuchen - und ich werbe mich naber erflaren, da er mir felbst Unlaß dazu gegeben. Weil ich aber auch den Berdacht ben ihm schon mehr als einmal erweckt, daß ich mich zu viel um fremde Dinge befummere, und von bem gemeinften Lauf der Dinge und Geschäfte nicht anders als übertrieben benfen fann ; fo thue ich burch diefes Borur. theil nichts als Tehlschläge.

Da Sie Amtswegen und aus Gewissenspflicht, ja selbst aus Hausvater Recht und Freundschaft, so frey und rund mit ihm reden können, als Sie es für nothig sinden, da Sie ein Augenzeuge seiner Nachläsigkeiten und Nesbenwege sind, und im Stande, ihn alle Augenblicke auf der That zu ertappen; da Sie übrigens die gute Meynung der Mäßigkeit und Lindigkeit für sich haben: so werden Sie es mir um so viel weniger verdenken, wenn ich Sie ersuche, sich gegen ihn ernsthaft zu erklären, und ein wenig Gewalt dazu zu brauchen, um ihn zur Selbsterkenntniß und Selbstprüfung zu bewegen.

Ich werde fortfahren aufrichtig gegen ihn zu fenn, und Ihnen für alle die Winke herzlich danken, die Sie mir von feiner Aufführung geben, solche auch zu seinem Besten ohne jemandes Nachtheil anzuwenden suchen. Sein Phlegma und kalt Blut ist nichts als eine falssche Brustwehr seines Stolzes und seiner Bequemlichkeit — und so gut Blendwerk als meine aufwallende Hiße.

Ronigsberg, ben goten.

Ich habe Ihrer lieben Mutter die Einlage eingehändigt. Ihr herr Bruder aus Rurgland hat mir geschrieben. Er sieht jest in dem Hause sehr gut, wie ich auch durch Bassa ge-

bort, worüber ich mich berglich freue. Ich babe mich berglich gewundert, daß man dort ein ander Wort in meinen Briefen , das nicht weit bom Adel geftanden, für Canaille gelefen, und darüber: fo bofe geworden; und muß Ihren Berrn Bruder fur feine Treubergiafeit ein menia auslachen baß er fich diefer Einfalt fo bef. tig angenommen. Ich bin dergleichen Difverftandniffe schon gewohnter als er. Es war ein fislicher Wis in meinen Briefen, den weder Eltern noch Rinder verfteben , der aber frentich am meiften auf ihren hofmeifter gemungt mar. wie jer es auch felbst bemerkte, und wodurch feine Eitelfeit des wißigen Studirens und Die unterlaffene Unwendung davon zur hauptsache. namlich der Erziehung, ein wenig gestraft werden follte: Sch nahm mir zugleich die Frenbeit, meinen Muthwillen als eine Gelegenheit Sonen an die Sand zu geben, fich an meis nem eigenen Bruder zu rachen auf gleiche Urt.

Ich danke Ihnen für Ihre kleine Rhapsodie von gelehrten Renigkeiten. Für mich, ist Saft und Mark genug darin. Reine Entschuldigung mehr von der Art für mich. Jedes Wort ist ein Urtheil für mich, und jede Rleinigkeit, womit mich ein Freund unterhält, unendlich kostbar. Nicht das Gepränge, sondern die aisance der Empsindung ist meine Sache; und mit gleichen Gesinnungen wird Ihnen die

Geduld, mein Geschmiere zu lesen — wie ich mir schmeichele — zu einem Zeitvertreib. Freundschaft — unter jedem Contrast — Harzmonie — die im Gebrauch der Dissonanzen bessieht und wie die Italiener halbe Tone liebt — dieß sind die Quellen, die mich so briefreich an Sie allein machen, unterdessen ich andern, wie eine libysche Wüste, auf den Scheitel und unter den Fußschlen brenne — ohne Schönheizten der Aussicht und ohne Früchte weder der Sonne noch des Monds.

Wenn Gie Die lyrifchen, elegischen und epischen Gedichte nicht haben, die zu Salle ausgefommen, fo haben Gie das neufte in diefer Meffe noch nicht fennen gelernt. Ich schicke fie Ihnen auf Gerathewohl. Besiten Gie folche, fo fonnten Sie felbige an herrn Carl Berens ober feine Schweffer anbringen. Die Gebichte gehoren zu Meisterflucken; in der Theorie ift der Berfaffer auf guter Gpur und uberlauft bennahe feinen Liebling Batteur. Die Eitelfeit , gleich Onfteme ju machen , und ber perfluchte Mechanismus unserer neueren Philofophie, die Ungeduld feine Eper auszubruten und den Termin des Gigens auszuhalten , der gur Reife und Zeitigung ber Matur gehort! Born find Unmerkungen, hinten find Briefe. Die letten widerlegen und ergangen zugleich die erften. In feinen Briefen ift eben ber Rebler und new ter fer sos, das in den Anmerkungen herrscht. Sie werden hier meine Beobachtung in einem Benspiel sehen, wie eine Reihe neuer Begriffe eine neue Bendung der Sprache hers vorbringt. Ich habe das Buch in einem Othem gelesen, daß ich mehr davon keichen als reden muß. Sie werden selbst die Schwärmerenen und die üppigen Ueste dieses zu fruchtbaren Genies ihrer Ausmerksamkeit würdigen.

Ich habe den ersten Theil des Nordischen Auffebers durchblattert. Rlopftocks Stude unterscheiden fich darunter und erheben allein das Werk. Gine Dde über die Allgegenwart Gottes, die fich ohne einen beiligen Schauer nicht lefen laßt. Es ift mahr, daß er ein eben fo fürtrefflicher profaischer Schriftsteller ift. Luther, Opis und Saller ift fein deutsches Tri-Gedanken über die beste Art von umpirat. Gott zu benfen 1) nach metaphpfischen Begrif. fen 2) in Betrachtungen 3) in Begeisterung; als ein Sophift, Philosoph und Chrift oder Boet. Mundern Sie fich nicht, daß dieß Synonyma find. Das zwente Stud von ihm find Unmerfungen über den poetischen Ausdruck, Sprache oder Period. Laufon erschrack, daß so ein Geift wie Klopstock auf den Ort Achtung giebt, wo eine fo nichts bedeutende Interjection als das Ach! ift, fteben foll. Dafur hat er beute erfabren muffen, daß er noch lange nicht fo viel

als Gottsched von der Poesie versieht, den er so verächtlich beurtheilt. Endlich hat er einige Bestrachtungen über das Publicum gemacht, namslich das gelehrte, welches er in Richter und Renner eintheilt, und worin er seine eigene Geschichte mit dem bescheidenen Stolz eines Richters und Renners seiner eigenen Werke emblematisch erzählt.

Diefes Dublicum, was fur ein Proteus ift es? Ber fann alle die Bermandlungen ergab. len , und alle die Gestalten , unter denen es angebetet wird, und durch die aberglaubische Lefer betrogen werden ? Ein bleffirter Officier, der für die lange Weile - ich weiß nicht was? liefet. Dieß ungenannte find die Briefe die neuefte Litteratur betreffend, die ich mit fo viel Beranugen gelefen, als man einem Batienten Laune gutrauen fann, der feinen Urm in der Scharpe tragt. Sollte aber wohl das Publicum von Richtern und Rennern dergleichen Einfalle billigen, die gar ju deutlich verrathen, daß nicht der Mann, an den diese Briefe gerichtet find, fondern der Schriftsteller ein folcher temporarer Invalide ift, der feine eigene lange Beile vertreibt - und feine gefunde Urtheilsfraft zur Luft oder aus eigennutigen Ubfichten, wie die Bettler, jum Rruppel macht? Rein Bergmann wird durch diefe Briefe gebeffert werden ; der ift gu dumm, fie gu lefen; fein

Wieland an feinem guten Namen viel verlieren, vielleicht dadurch für sich und seine Leser
vder Unhänger gewinnen — fein Philosoph einem Bisling mehr zutrauen als einer privilegirten Academie. Der wie Pythagoras den
olympischen Spielen zusieht, hat so wenig Lust
als Geschick mitzulausen; er sieht aber auch ohne Neid den Sieger und ohne Mitleiden seine
Nebenbuhler und sich selbst an.

Forstmann foll diefen Mai gestorben fenn. Seine erfreulichen Nachrichten fur die Gunder find nicht mehr hier, werden aber wieder verfchrieben; alsdann follen Sie felbige haben. Ich fenne feinen großeren Redner unter den Meneren. Rein Bunder ; was find die Ungelegenheiten eines Demofthenes und Cicero gegen das Umt eines Evangeliften, eines Engels, ber nichts weniger und nichts mehr feinen Buhorern zu fagen hat und weiß, als: Laffet euch verfohnen mit Gott; und fie mit der Liebe, mit der Gewalt, mit der Riedrigfeit bagu ermahnet, als wenn er Chriffus felbft mare? Und gu Diesem foniglich priefterlichen Geifte wird, wie Vetrus fagt, jeder Chrift geweiht und gefalbt, ein Prediger ber Gerechtigkeit, ein Beuge und Martnrer ber Wahrheit, mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht der Sunder; hier wie der Ronig der Juden berworfen und mit Dornen gefront, dort Gohn

und Erbe, als Richter über die gwolf Stamme , eine Rrone der herrlichfeit auf dem Saupe te. Dieß find Empfindungen , die mit au denen gehoren, an die fich, wie Klopfioch fagt, fein prosaischer Schriftsteller wagen fann noch barf. Wer fann Dinge nachahmen , die burch feinen bon den funf Ginnen geichopft werden fonnen? Dieß find Empfindungen, die in fein ander Keld gehoren, als in die Doeffe, und in feiner andern als der Getterfprache allein ausgedruckt werden tonnen. Gie fommen aus bem Munde Gottes und geben in Gottes Dhr guruck. Wie das Opferfeuer des herrn vom himmel fallt und gen himmel fleigt - Gebanten, die der Chrift im Schlummer und in den Traumen feiner Rube - mitten unter ben Gefahren der Racht und eines offenen Relbes - ungeachtet bes Steines, des barten Dolfters - wie Engel auf der leiter Jacobs von Gott und ju Gott fleigen fieht.

Den Begriffen des Alopstock zu Folge bessieht das physische Wachen in demjenigen Zustande eines Menschen, da er sich seiner selbst bewußt ist; dieß ist aber der wahre Seelensschlaf. Unser Seist ist nur alsdann wachend anzusehen, wenn er sich Gottes bewußt, ihn dentt und empfindet; und die Allgegenwart Gottes in und um sich erkennt, wie die Seesle eines wachenden ihre Herrschaft über den Bamann's Schriften I. Ih,

Leib, und ber leib die Gindrucke eines geiffis gen Willens ausdruckt. Ein Mensch, ber in Gott lebt, wird fich daber zu einem naturlichen Menschen verhalten, wie ein wachender - zu einem schnarchenden in tiefem Ochlaf - gu einem Traumenden - ju einem Mondfüchtigen. Gin tiefer Schlaf ift dem Tode um nachften, ohne alles Rachdenken, ohne alle Thatigkeit. Gin Traumender fann lebhaftere Borftellungen als ein Wachender haben, mehr feben, boren, benfen als er; fich derfelben bewußt fenn, mit mehr Ordnung traumen, als ein wachender benft, ein Ochopfer neuer Gegenffande, grofer Begebenheiten. Alles ift wahr fur ihn und boch ift alles Betrug. Alles was um ihn vorgeht, berjenige, ber mit ihm redet, die Befabr, die ibn umringt, das Gluck, das auf fein Aufwachen wartet, ift ihm aber nicht gegenmartia und Richts fur ibn. Er fieht, er bort, er versteht nichts; in der Theorie feiner Traume vielleicht unendlich mehr als der wachende an feinem Bett. Der Mondfüchtige ift bollends bas Bild eines prattifchen, geschäftigen Mannes, der mit aller Borfichtigfeit, Ueberlegung und Zusammenhang redet, handelt, gefährliche Unternehmungen mit mehr Gicherheit ausführt, als er mit offenen Augen thun konnte und thun wurde.

Es giebt Traumende, die fich ausfragen

laffen, und mit Berftand antworten. Wenn ein Bachender in diesem Kall es mit bem erften versuchen mochte, und ihn über feinen eigenen Zustand um Rath fruge: so ware die Berwechselung der Ideen fehr leicht, daß er das von fich felbft fagte, was den Wachenden angienge, und umgefehrt. Gefett, der Bachende ließe in der hiße das Wort entfahren: Du traumft, lieber Freund, fo fonnte vielleicht ein arober Wortwechsel zwischen diesen Beiden entfieben - Ift jest die Frage, ob es mohl in aller Welt möglich ware, daß ein Bachender den Traumenden, so lange er namlich schliefe, bas bon überführen fonnte, baß er schliefe ? Rein wenn Gott felbft mit ibm rebete, fo ift er genothigt, das Machtwort jum voraus ju fenden und es in Erfullung geben zu laffen : Bache auf , ber Du fcblafft -

Ich wundere mich über Ihre Gleichgültige feit in Ansehung unsers gemeinschaftlichen Freundes. Er besuchte mich den Tag nach meiner Rückfunft vom Lande. Ich habe kein Mißtrauen in Ihre Redlichkeit und Freundschaft, daß ich nicht mein Herz in Ansehung seiner ein wenig entledigen sollte. Mein Urtheil über seine Verfassung kann nicht richtig senn, weil ich keine völlige Einsicht von seinen hiesigen Absichten habe. Er beschuldigt mich, daß ich mir nicht zu nahe will kommen lassen; und

das ift vielleicht feine eigene Rurcht fur fich felbit, die ibn von jeder ernsthaften Unterfuchung über unfere Ungelegenheiten entfernt. 3ch gittere fur feine Gefundheit - ben ber jebigen Sahreszeit arbeitet er wie ein Taglohner den gangen Morgen in Dapieren - ben gangen Nachmittag in aefellschaftlichen Zerftreuungen. Er hat in beiden eine Deftigfeit, der ich nicht fabig bin, weil ich einen schwächlicheren Leib und feigere Triebe babe. Gine Legion bon Zweifeln im Rouf, fur deren Auflosung er fich fürchtet. - Die Beisbeit bat fich ihm furchterlich gemacht, weil fie fich unter ihrem Schilde fur ibn verdectt; und diefer Schild, wie Sie wiffen, traat einen Medufentovf. - Die Beisbeit hat sich ben ihm verächtlich und lächerlich gemacht, weil fie einen schlechten Geschmack und zu wenig Urtheil in der Wahl ihrer Lieb= linge unter den Bogeln zu erfennen giebt. Da er, wie ein artiger Mann, ben Gottinnen ihren Geschmack laffen follte, wie die Gotter den Sterblichen bierin ihren freven Willen laffen.

Ein heimlicher Groll gegen mich, den der ftarfere Genius unferer Freundschaft in Fesseln halt — ein bitterer Gram um seinen hiesigen Bruder, den er fur verloren halt, und im Widerspruch mit dieser Einbisdung, retten will und zu retten glaubt. — Den so viel Schmerzen ist es fein Wunder, daße man seine Lage

im Walzen und im Laufen ber Hande zubringen muß, wie ein Kranker seine Rachte die halbe Nacht auf harten Matrazen, und die andere Salfte auf stachlichten Rosen.

Gieb Deinen Bruder auf; so bist Du ruhig. Willst Du ihn nicht aufgeben: so glaube, daß ihm zu helfen ist und brauche die rechten Mittel; so wird Dir nach Deinem Glauben geschehen und die Mittel werden gesegnet werden.

Ich besuchte ihn einen Abend, wo er in arober Unrube war, die er mir immer ins Beficht leuanete, unaeachtet er gegen feinen Bruber eiferte. Ich fuchte ibn damit zu berubis gen, daß Gott fich um unfere Wege befummere und unferer am meiften auf frummen wartete und butete. Er fuhr darüber fo auf, daß ich ihm unbegreifliche und unverständliche Einfalle vorsagte, daß ich mich freute, mit gefunden Gliedern die Treppe herunter gu fommen. - Ben einem folchen Sag und erbitterten Gemuthe, über die unschuldigften Worte, die mir in der Angst entfahren, fann mir, liebster Freund, frenlich ben feinem Umgange nicht gut zu Muthe fenn. Ich muß aus Furcht Die Thuren meines Bergens verschließen, und meinen Mund huten und versiegeln laffen, als wenn er das Grab eines Betrugers und Berführers ware. Ich muß mich, wie die ersten

Junger, bis in das dritte Stockwerk meines Wißes verfriechen, wo mir Gott die Gnade giebt, Paulum zu hören, ben deffen langen Briefen mancher junge muntere Chrift, doch ohne feinen Schaden, sich des Schlafes nicht erwehten kann. Act. XX.

Ich weiß nicht mehr., liebster Kreund, welcher an den Erflarungen Ihrer Rhetorif alle Karben ausloschen, und fie dafür in reines Licht verwandelt zu sehen munschte - weil ihm in ben meiften ein fenerlich Wort und uneigentliches Zeichen eines Begriffs zu fenn schien. Benn Gie diesen Fehler an meinen Berioden, an einigen ausgesuchten, beben, und ihnen bas tropische, das dichterische und schwärmerische abschalen - fie in reine, fluffige, deutliche, - aber nicht finnliche, fondern blog den Berfand überzeugende - auch nicht pathetische und bergliche - fondern fanft kigelnde und die Oberhaut des Bergens gleichformig berührende Curialien überfegen fonnten : fo mare dief ein recht freundschaftlich Gendschreiben an Ihren alten Zuhörer.

nehmen zu spotten — Nun so will ich mich mit dem Topfer über meine Ungeschicklichkeit oder Unglück tröften. So geht es allen, die in Leim arbeiten. Jedes Ding ben seinem alten Namen zu laffen, ist das sicherste.

Das Publicum, der blessirte Officier und ein guter Freund wollen vielleicht auf gleiche Art amusirt senn. — Unter den Bedingungen werde ich in Ewigkeit kein Autor. Ich will lieber wie ein einsamer Bogel auf dem Dache leben und mit David verstummen und still senn, selbst meiner Freuden schweigen und mein Leid in mich fressen. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich dran denke, werd' ich entzündet. Laß sie daher gehen wie ihre Schemata, und sich viel vergebliche Unzuhe machen. — Mein Alter läßt Sie herzlich grüßen nebst Ihrer lieben Hausehre. Ich umsarme Sie beiderseits.

48. Un feinen Bruber nach Riga.

Königsberg, ben 16. Jul. 1759. Ich bin vorgestern unter göttlicher Hulfe mit einer Arbeit zu Ende gekommen, die ich hier aus Muße angefangen und mit vielem Eisfer fortgesest, nämlich, das Neue Testament im Griechischen zu durchgehen, wozu ich mich durch eine flüchtige Wiederholung der Grammatik zubereitet. Zu diesem Gebrauche fand ich ein durchschossen leusdenianisch Testament

und habe Daries Wörterbuch, das Prof. Ryp. fe herausgegeben, mit Nugen gebraucht. Es ist Schade, daß es nicht mit mehr Ordnung und Aufsicht geschrieben ist; so wurde es um die Hälfte fleiner und viel nugbarer senn. Mit dem Ende dieser Arbeit bin ich so zufrieden gewesen, daß ich gestern mir einen ganzen Fepertag gemacht und Nachmittags eine fleine Kindergesellschaft in unserm Garten zusammens gebeten und bewirthet habe.

Du wirft mir nicht übel nehmen , mein lies ber Bruder, daß ich dir neulich eine fo furge und übel geschriebene Ginlage durch ben Berrn Rector habe einhandigen laffen. Dimm meine bruderlichen Erinnerungen mit Sanftmuth auf. Du baft mir ben Unfang beines Gefpraches definegen geschieft, daß ich darüber urtheilen foll. Un den Sprachfehlern ift mir nichts gelegen, fondern ich habe mein Augenmerk auf die Bemutheberfaffung gerichtet, die aus dem Schwunge oder der Bildung und ber Eracht beiner Gedanken fich verrath. Wenn du auf die Empfindungen und Bewegungen beis nes Gemuthes Achtung gegeben , womit du meis men Brief gelesen, fo wirft du vielleicht ertennen, daß ich mich in meinen Bermuthungen nicht geirrt. Rimm an ben Urtheilen Underer uber mich feinen Antheil; als ein Bruder entfculdige mich wenigstens in beinem Bergen und fehre alles zum Besten. Las dich fein Unsehen und feine Vernunft und feinen Ramen der Freundschaft verführen noch mit hinreißen. Warte nicht auf mehr Erfahrungen und denke durch fünstige klug zu werden; wenn dich die vergangenen und gegenwärtigen nicht klüger gemacht haben, so werden alle künstige gleich verloren senn. Dem Un wissen den oder Ungläubigen kommt alles übertrieben vor, was aus der größten Einfalt sließt und mit derselben bestehen kann; der Weise, der Gott fürchtet und Gott zu gefallen sucht, erreicht auch das nil admirari, das der Welt und Schulmann affectirt.

Ift es nicht ein alter Einfall, den on oft pon mir gehort: Incredibile sed verum? Lugen und Romane muffen wahrscheinlich fenn, Hopvothesen und Kabeln; aber nicht die Wahrbeiten und Grundlebren unferes Glaubens. Bas für ein schaler Glaube, ber aus ber Begreiflichfeit und Sinnlichfeit der Predigt entfieht! "Mir geschehe, wie du gesagt bast" wie widernaturlich den Begriffen eines Madcheng, das bon ben Wind- Erzeugungen eines hills nichts wußte - wie nachtheilig ihrer Tugend und ihrem guten Ramen; und doch glaubte fie nicht nur, fondern wunschte auch die Erfullung des Unfinns und Spottes, den Englel reden, die bor Gott fieben. Ihre philosophische Rengierde: wie mag das zugehen?

war bis jum Stillschweigen durch ben alltaglichen Grundsat aufgelost: Ben Gott ift fein Dina unmbalich. Was ift an meiner Ehre gelegen? Die Ehre der Menschen ift ein Gviel ihrer Einfalle und Bosheit. Der Schimpf. den meine Bruder nach dem Kleische, meine Glaubensgenoffen, mir nachreden, wird durch Die abaottische Ehre einer Stadt, Die ich nur aus dem Scepter fenne, welches fie mein land fühlen laßt, zu einem Gleichgewichte ber Gitelfeit und des Richts gebracht. Die Gage ber Sirten gu Bethlebem und die Reifebefchreibung der Beifen aus dem Morgenlanbe: bier liegt bas Zeugniß bon ber Berrlichfeit meiner Riederfunft. - In folchen Er-Scheinungen des Glaubens thun sich die Graber ber Beiligen und der Propheten fur Chriften auf, und in folden Prosopopoien reden die Buge ihrer Gemalde in den beiligen Schriften gu uns. Go werden die Brocken derfelben in Rorbe verwandelt, und die Monospllaben der Sprache des Beiligen Geiftes fo fach = und finnreich, daß wir mit Johannes die Unmöglichkeit fublen, das zu erzählen, was wir gewiß wissen, weil die Welt die Bucher nicht begreifen wurde , Die ju beschreiben maren.

Laß dich, mein lieber Bruder, aufmunstern, aus eben der Quelle zu schöpfen, aus welcher ich Trost, Ruhe und Zufriedenheit trin-

fe. So eigen dir und Andern meine Verfaffung vorkommen mag, so giebt mir Gott Rrafte im Verhältniß der Versuchungen, denen ich
ausgesest bin, und ich will mir an seiner Gnade genügen lassen, die nicht aushören wird, seine Kraft in meiner Schwachheit zu offenbaren.

Du wirft also meine Briefe ansehen, wie Horaz in einer Stelle, die ich nicht finden kann, die Tafeln des Lucilius beschreibt:

Quum flueret lutulentus, erat quod stollere velles.

Ich wunschte, daß du einigen Gebrauch von den Empfindungen, die meine Feder so dromedarisch machen, auf deine gegenwartigen Umftande ziehen konntest.

Schame dich weniger deiner Fehler, so wirst du dein Gutes mehr mittheilen sonnen. Es ist mein eigen Ich, das ich dir verrathe. Dein Umgang ist daher so zurückhaltend und kalt, und deine Briefe haben ein gleiches von diesem Zwange, den der Wiß nicht übertünschen kann. Daher schreibst du nicht gern, weißt nicht, was du schreiben sollst, und willst wenigstens gleichthun, wenn du nicht übertreffen kannst. Denke an deine Kindheit und an deine Buchstaben, und laß dich gerne von Andern, wenn es auch deine eigenen Schulbrüder wären, ausschelten und auslachen; gieb aber dein frumm schreiben nicht gar aus Berzweistung auf; so

wirst du zeitig genug mit Gottes Sulfe beut-

Wenn wir an das Ende dachten, fagte Diac. Buchholz ben dem befondern Todesfalle des Jagemann hier, wie flug wurden wir Menschen in allen unsern Angelegenheiten hanbeln!

Semper ad eventum festinat, et in medias res, Non secus ac notas, auditorem rapit, et quae Desperat tractata nitescere posse, relinquit.

Go ichreibt der Dichter, der fur die Emig. feit schreibt; so lebt der Mensch, der fur die Emiafeit lebt. Er weiß Schonheiten , Bortheis le aufzuopfern; durch feine Rachläßigkeiten, Kehler, Schwachheiten gewinnt er, wie Somer burch ben Schlummer feiner Mufe. Der Born bes Achill, ber fich auf feinem Rubebette malt, dem Beerführer feinen Gehorfam entzieht, und die Liebe gu feinem Bolfe und ber Ehre beffelben verlengnet, - dieß ift fein Mittelpunct, in den er feinen Lefer berfett, als wenn er die Geschichte der Belagerung von Troja ichon ergablt hatte. Gold ein lebrreich Geschwäß, folch einem gottlichen Mabrchen ahn. lich wird unfer Leben, wenn eine bobere Dufe den Kaden deffelben bon der Spindel der erften Schicksalsgottin an bis jur Scheere ber letten regiert und in das Gewebe ihrer Entmurfe einträgt.

Unfer alter Vater hat felbst an dich geschrieben. Gott Lob fur all das Gute, was er
ihm erweist und ferner erweisen wolle! Ich
umarme dich und empfehle dich gottlicher Obhut.

49. Un Rant.

Ronigeberg, ben 27ten Jul. 1759.

Bochftzuehrender herr Magister, Ich lege es Ihnen nicht gur Laft, daß Gie mein Rebenbubler find und Ihren neuen Freund ganse Wochen genießen, unterdeffen er fich ben mir auf wenige gerftreute Stunden wie eine Lufterscheinung oder vielmehr wie ein schlauer Rundschafter feben lagt. Ihrem Freunde aber werde ich diese Beleidigung nachtragen, daß er fich unterftanden, Sie in meine Ginfiedleren felbst einzuführen; und daß er mich nicht nur der Bersuchung, Ihnen meine Empfindlichkeit, Rache und Eifersucht merken zu laffen, sondern Sie fo gar diefer Gefahr ausgesett, cie nem Menschen so nahe zu fommen, dem die Rrantheit feiner Leidenschaften eine Starte gu denken und ju empfinden giebt, die ein Gefunder nicht befitt. Dies wollte ich Ihrem Buhler ins Dhr fagen, als ich Ihnen fur die Ehre Ihres erften Besuchs danfte.

Sind Sie Socrates und will Ihr Freund Alcibiades fenn : so haben Sie zu Ihrem Un-

terricht die Stimme eines Genii nothig. diese Rolle gebührt mir, ohne daß ich mir ben Berdacht des Stolzes dadurch zuziehe. Ein Schausvieler leat seine fonigliche Maste, feinen Gang und feine Sprache auf Stelten ab. fo bald er den Schauplat verläßt. Erlauben Gie mir alfo , daß ich fo lange Genius bei-Ben und als ein Genius aus einer Wolfe mit Ihnen reden fann, als ich Zeit zu diefem Briefe nothig haben werde. Goll ich aber als ein Genius reden, so bitte ich mir meniaftens die Geduld und die Aufmerksamkeit aus, womit ein erlauchtes, schones, wikiges und gelehrtes Publicum jungft die Abschiederede eines Irbifden über die Scherben einer alten Urne auf der man mit Mube die Buchstaben BI-BLIOTEK entziffern fonnte, überhorchte: Es war ein Project, schone Leiber denken zu lehren. Das fann nur ein Gocrates, und fein Bergog, feine gandftande werden durch die Rraft ibres obriafeitlichen Berufs und Vollmacht ibrer Wahl einen Watfon jum Genie creiren.

Ich schreibe episch, weil Sie die Inrische Sprache noch nicht lefen konnen. Ein epischer Autor ist ein Geschichtschreiber der seltenen Geschödige und ihres noch seltenern Lebenslaufes; der Inrische ist der Geschichtschreiber des menschlichen Herzens. Die Selbsterkenntnis ist die schwerste und höchste, die leichteste und eckel-

hafteffe Maturgeschichte, Philosophie und Does fie. Es ift angenehm und nublich eine Geite des Dope ju überfegen - in die Ribern des Gehirnes und des Bergens - Eitelfeit und Kluch hingegen, einen Theil der Encyclopedie durchzublättern. Ich bin noch geftern Abend mit der Arbeit fertig geworden, die Gie mir in Borfchlag gebracht. Der Artifel über bas Schone ift ein Geschwaß und Auszug von Butdinfon. Der von der Runft ift feichter, alfo füßer als das Gesprach des Englanders über nichts als ein Wort. Bliebe also noch ein einziger übrig, der wirklich eine Ueberfebung perdiente. Er handelt von dem Schaarwerf und Gehorcharbeitern. Jeder verftandige Lefer meines Beldenbriefes wird die Dube aus der Erfahrung fennen, über folche Leute gefett zu fenn, aber auch das Mitleiden mit allen Gehorcharbeitern haben, was der Berfaffer meines Artifels mit ihnen hat, und die Dißbrauche zu verbeffern suchen, wodurch es ihnen unmöglich gemacht wird, gute Behorcharbeiter ju fenn. Weil ich aber felbft feiner zu werden Luft habe, und fein Amt von der Art auf der Welt verwalte, wo ich von der ganne derjenigen, die unter mir find, abhangen darf : fo wird diefer Urtifel Ueberfeter genug antreffen, die einen Beruf dazu haben. Ein Mann von der Welt, der die Runft Bifiten ju machen

versteht, wird immer einen guten Intendanten über Entreprisen abgeben.

Auf unsern lieben Better wieder zu kommen. Aus Reigung konnen Sie diesen alten Mann nicht lieben; aus Eitelkeit oder Eigennus. Sie hatten ihn kennen sollen zu meiner Zeit, da ich ihn liebte. Damals dachte er wie Sie, Höchstzuchrender herr Magister, über das Necht der Natur, er kannte nichts als großmuthige Reigungen in sich selbst und mir.

Sie treffen es, diese schielende Berachtung ift auch ein Rest von Liebe gegen ihn. Lassen Sie sich warnen und mich der Sappho nachgirren:

At vos erronem tellure remittite nostrum Nisiades matres, Nisiadesque nurus. Neu vos decipiant blandae mendacia linguae;

Quae dicit vobis, dixerat ante mihi.

Ich glaube, Ihr Umgang ift noch unschuldig, und Sie vertreiben sich bloß die langen Sommer und August Abende. Rönnen Sie mir nicht die Berwirrung und die Scham eines Mädchens anschen, das ihre Ehre ihrem Freunde aufgeopfert, und der mit meinen Schwachheiten und Blößen, aus denen ich ihm unter vier Augen fein Geheimniß gemacht, seine Gesellschaften von gutem Ion unterhält? Frankreich, das hosteben und sein jesiger Umgang mit lauter Calvinisten sind an allem Unglücke schuld. Er liebt das menschliche Geschlecht

wie ber Frangmann bas Frauenzimmer , gu feis nem blogen Gelbstgenuß und auf Rechnung ib. rer Tugend und Ehre. In der Freundschaft. wie in der Liebe, verwirft er alle Bebeimniffe. Das beißt den Gott der Freundschaft gar leugnen , und wenn ber Dvid , fein leibbichter , ad amicam corruptam fchreibt, ift er noch gartlich genug, ihr die Bertraulichkeit eines dritten borguruden über Ihre Liebeshandel.

Haec tibi sunt mecum, mihi sunt communia tecum: .

In bona cur quisquam tertius ista venit?

Daß er anders denkt als er redet, anbers schreibt als er redet, werde ich ben Gelegenheit eines Spazierganges Ihnen einmal naber entdecken fonnen. Geftern follte alles öffentlich fenn, und in feinem letten Billet dour schrieb er mir: "Ich bitte mir aus, "daß Gie von all dem, was ich Ihnen als "ein redlicher Freund fchreibe, nicht den gering-"fien Migbrauch ju unferm Gelachter machen .- Unfere Sausfachen geben Sie gar nichts ,mehr an - wir leben hier ruhig, vergnügt, "menschlich und chriftlich." Ich habe mich an diese Bedingung so angstlich gehalten, daß ich mir über unschuldige Borte, die mir entfabren und die feiner verfteben fonnte, ein Gewiffen gemacht. Jest foll alles öffentlich fenn. Ich halte mich aber an feine Sandfcbrift. Es 28

wird zu keiner Erklarung unter uns kommen. Es schieft sich nicht fur mich, daß ich mich rechtfertige, weil ich mich nicht rechtfertigen kann, ohne meine Richter zu verdammen, und dieß sind meine liebsten Freunde, die ich auf der Welt habe.

Wenn ich mich rechtfertigen follte, fo mußte ich beweifen,

- 1. Daß mein Freund eine falfche Erkennts niß feiner felbst hat,
- 2. Eben fo falfch einen jeden feiner Rach. fen beurtheilt,
- 3. Eine falfche von mir gehabt und noch hat,
- 4. Die Sache unter uns, im Ganzen und ihrem Zusammenhange, gang unrichtig und einsfeitig beurtheilt,
- 5. Bon demjenigen weder Begriff noch Empfindung hat, was ich und Er bisher gethan und noch thun.

Daß ich ihn in dem übersehen kann, was ich weiß und nicht weiß, was er gethan und noch thut, weil ich alle die Grundsäse und Triebsedern kenne, nach denen er handelt, da er nach seinem eigenen Geständniß, aus meinen Worten und Handlungen nicht klug werzden kann; dieß muß Ihnen als eine Prahlesten vorkommen, und geht gleichwohl nach dem Lauf der Dinge gang natürlich zu. Ich

bin noch zu bescheiben, und fann gang ficher gegenst einen' Staarigen mit meinen triefenden rothen Augen prablen.

Gegen die Arbeit und Mühe, die ich mir gemacht, wurde es also eine Kleinigkeit senn, mich losgesprochen zu sehen. Aber unschuldig zum Giftbecher verdammt zu werden! so densken alle Santippen, alle Sophisten — Socrattes umgekehrt; weil ihm mehr um sein Gewissen der Unschuld, als den Preis derselben, die Erhaltung seines Lebens, zu thun war.

An eine solche Apologie mag ich also nicht benken. Der Gott, dem ich diene, und den Spotter für Wolfen, für Nebel, für Napeurs und Hypochondrie ansehen, wird nicht mit Bockse und Kälberblut versähnt; sonst wollte ich bald mit dem Beweise fertig werden, daß die Berenunft und der Wis Ihres Freundes, wie meisne, ein geil Kalb, und sein gutes Herz mit seinen edlen Absichten ein Widder mit Hörenern ist.

Was Ihr Freund nicht glaubt, geht mich so wenig an, als ihn, was ich glaube. Hier- über sind wir also geschiedene Leute, und die Rede bleibt bloß von Geschäften. Eine ganze Welt von schönen und tieffinnigen Geistern, wenn sie lauter Morgensterne und Lucifers wärren, kann hierüber weder Richter noch Kenner senn, und ist nicht das Publicum eines lysie

schen Dichters, ber über ben Benfall seiner Epopde lächelt und zu ihrem Tabel fill schweigt.

Peter der Große war vom Olymp eingeweiht, die schone Natur anderer Nationen in einigen Rleinigkeiten an seinem Bolf nachzuahmen. Bird man aber durch ein geschoren Kinn junger? Ein bloß sinnlich Urtheil ist feine Wahrheit. Der Unterthan eines despotischen Staats, sagt Montesquieu, muß nicht wissen, was gut und bose ist. Fürchten soll er sich, als wenn sein Fürst ein Gott ware, der Leib und Seese stürzen könnte in die Holle. Hat er Einsichten, so ist er ein unglücklicher Unterthan für seinen Staat; hat er Tugend, so ist er ein Thor, sich selbige merken zu lassen.

Ein Patricius einer griechischen Republik durfte in feiner Berbindung mit dem Perfischen Hofe stehen, wenn er nicht als ein Berrather seines Baterlandes verwiesen werden sollte.

Schicken fich benn die Gesete der llebermuns benen fur die Eroberer? Der Unterthan ift durch felbige unterdruckt worden. Gonnst du ein gleiches Schickfal deinen Mitburgern?

Abraham ist unser Vater — Wir arbeisten nach Peters Entwurf? wie der Magistrat eines kleinen Frenstaats in Italien Commersium und Publicum lallen gelernt hat. — Thut eures Vaters Werke, versteht das, was ihr res

det, wendet eure Erkennfniß recht an und setzt euer Uch! am rechten Ort. Durch Wahrheisten thut man mehr Schaden als durch Irrthumer, wenn wir einen widersinnigen Gebrauch von den ersten machen und die letzten durch Roustine oder Glück zu modificiren wissen. Wie manscher Orthodox zum Teufel fahren kann, trotz der Wahrheit, und mancher Retzer in den Himz mel kommt, trotz dem Bann der herrschenden Kirche oder des Publici.

In wie weit der Mensch in die Ordnung der Belt wirfen kann, ist eine Aufgabe für Sie, an die man sich aber nicht eher wagen muß, bis man versieht, wie unsere Seele in das System der kleinen Welt wirfet. Ob nicht harmonia praestabilita wenigstens ein glücklicher Zeichen dieses Bunders ist, als influxus physicus den Begriff davon ausdrückt, mögen Sie entscheiden. Unterdessen ist es mir lieb, daß ich daraus abnehmen kann, daß die kalvinische Kirche unsern Freund so wenig zu ihrem Anshänger zu machen im Stande ist, als die lustherische.

Diese Einfalle sind nichts als Aepfel, die ich wie Salathea werfe, um Ihren Liebhaber zu necken. Um Wahrheit ist mir so wenig als Iherem Freunde zu thun; ich glaube wie Socrates alles, was der andere glaubt — und gehe nur darauf aus, andere in ihrem Glauben zu

ftoren. Dieß mußte der weise Mann thun, weil er mit Sophisten umgeben war und Priestern, deren gesunde Vernunft und guten Werke in der Einbildung bestanden. Es giebt eingebildete gesunde und ehrliche Leute, wie es malades imaginaires giebt.

Wenn Sie aus den Recensionen des herrn B. und meinem Schreiben mich beurtheilen wollen, so ist dieß ein so unphilosophisch Urtheil, als Luther aus einer Broschüre an den herzog von Wolfenbuttel von Kopf zu Fuß übertehen zu wollen.

Der eines andern Vernunft mehr glaubt als seiner eigenen, hort auf ein Mensch zu seyn, und hat den ersten Rang unter dem servum pecus der Nachahmer. Auch das größte menschliche Genie sollte uns zu schlecht dazu seyn. Natur, sagt Batteux; man muß kein Spinozist in schönen Kunsten noch Staatssachen seyn.

Spinoza führte einen unschuldigen Wandel, im Nachdenken zu furchtsam; wenn er weiter gegangen ware, so hatte er die Wahrheit befer eingekleidet. Er war unbehutsam in seinen Beitverkurzungen, und hielt sich zu viel ben Spinneweben auf; dieser Geschmack verräth sich in seiner Denkungkart, die nur klein Ungeziefer verwickeln kann.

Was find die Archive aller Könige — und Jahrhunderte wenn einige Zeilen aus die

fem großen Fragment, einige Sonnenftaubeben bon diefem Chaos im Stande find, uns Er. fenntniß und Macht zu geben? Wie alecflich ift ber , welcher das Archiv desjenigen , der die Bergen aller Ronige wie Bafferbache leiten fann, taalich besuchen fann, ben feine munderbare haushaltung, Die Gefete feines Reichs ze. nicht umfonft einzuseben geluftet. Ein pragmatischer Schriftsteller fagt bavon : Die Rechte des herrn find foftlicher denn Gold, und viel fein Gold, füßer denn Sonta und des Sonigfeims tropfelnbe Kaden. - Das Gefet deines Mundes ift mir lieber benn viel taufend Stuck Gold und Silber. - Ich bin gelehrter, benn alle meine Lehrer, benn beine Zeugniffe find meine Rebe - 3ch bin fluger benn die Alten, denn ich halte - Du machft mich mit deinem Gebot weis fer benn meine Feinde find - benn es ift ewige lich mein Schat.

Was mennen Sie von diesem Spfiem? Ich will meinen Rachsten und mich glucklich machen. Ein reicher Kaufmann ift glucklich. Das Sie reich werden tonnen, dazu gehoren Einsichten und moralische Tugenden.

In meinem mimischen Styl herrscht eine firengere Logif und eine geleimtere Berbindung als in den Begriffen lebhafter Ropfe. Ihre Ideen find wie die spielenden Farben eines ge- wafferten Seidenzeuges, sagt Pope.

Diesen Augenblick bin ich ein Leviathan, der Monarch oder der erste Staatsminister des Oceans, von dessen Othem Ebbe und Fluth abhängt. Den nächsten Augenblick sehe ich mich als einen Wallsisch an, den Gott geschaffen hat, wie der größte Dichter sagt, in dem Meere zu scherzen.

Ich muß bennahe über die Wahl eines Philosophen zu dem Endzweck, eine Sinnesansberung in mir hervorzubringen, lachen. Ich sehe die beste Demonstration, wie ein vernünftig Mädchen einen Liebesbrief, und eine Baumgartensche Erklärung wie eine wißige Fleuretzte an.

Man hat mir granliche Lugen aufgeburdet, hochstzuehrender herr Magister. Weil Sie viele Reisebeschreibungen gelesen haben, so weiß ich nicht, ob Sie dadurch leichtglaubig oder unglaubig geworden sind. Den Urhebern derselben vergebe ich, weil sie es unwissend thun, und wie ein comischer held Prose reden, ohne es zu wissen. Lugen ist die Muttersprache unserer Vernunft und Wises.

Man muß nicht glauben, was man fieht — geschweige was man hort. — Wenn zwen Mensschen in einer verschiedenen Lage sich befinden, muffen sie niemals über ihre sinnlichen Einsdrücke streiten. Ein Wächter auf einer Sternswarte kann einem im dritten Stockwerk viel ers

jahlen. Diefer muß nicht so dumm senn und ihm seine gesunden Augen absprechen: fomm herunter, so wirst du überzeugt senn, daß du nichts gesehen hast. Ein Mann in einer tiesen Grube, worin kein Wasser ist, kann am hellen Mittag Sterne sehen. Der andere auf der Oberstäche leugnet die Sterne nicht, er kann aber nichts als den Herrn des Lages sehen. Weil der Mond der Erde näher ist als der Sonne, so erzählen Sie Ihrem Monde Mährechen von der Ehre Gottes. Es ist Gottes Ehre, eine Sache verbergen: aber der Rönige Ehre ist, eine Sache verbergen: aber der Rönige Ehre ist, eine Sache erforschen.

Wie man den Baum an ben Früchten erfennt, fo weiß ich, daß ich ein Prophet bin, aus dem Schickfal, das ich mit allen Zeugen theile, gelästert, verfolgt und verachtet zu werden.

Ich will auf einmal, mein herr Magister, Ihnen die hoffnung benehmen, sich über gewisse Dinge mit mir einzulassen, die ich besser beurtheilen kann, wie Sie, weil ich mehr Data darüber weiß, mich auf Kacta gründe, und meine Autoren nicht auß Journalen, sondern auß mühsamer und täglicher hin = und herwälzung derselben kenne; nicht Auszüge, sondern die Acten selbst gelesen habe, worin des Königs Interesse sowohl als des Landes debattirt wird.

Jedes Thier hat im Denken und Schreiben seinen Gang. Der eine geht in Saten und Bogen wie eine Heuschrecke; ber andere in einer zusammenhängenden Verbindung wie eine Blindschleiche im Fahrgleise, der Sicherbeit wegen, die sein Bau nothig haben soll. Der eine gerade, der andere krumm. Nach Hogarths System ist die Schlangenlinie das Element aller malerischen Schönheiten, wie ich es aus der Vignette des Titelblattes gelesen habe.

Der attische Philosoph, Hume, hat den Glauben nothig, wenn er ein Ep effen und ein Glas Wasser trinken soll. Er sagt: Moses, das Geseh der Vernunst, auf das sich der Philosoph beruft, verdammt ihn. Die Vernunst ist euch nicht dazu gegeben, dadurch weise zu werden, sondern eure Thorheit und Unwissenheit zu erkennen; wie das mosaische Geseh den Juden, nicht sie gerecht zu machen, sondern ihnen ihre Sünden fündlicher. Wenn er den Glauben zum Essen und Trinken nöthig hat: wozu verläugnet er sein eigen Principium, wenn er über höhere Dinge, als das sinnliche Essen und Trinken, urtheilt!

Durch die Gewohnheit etwas zu erklaren — bie Gewohnheit ift ein zusammengesest Ding, das aus Monaden besteht. Die Gewohnheit heißt die andere Ratur, und ist in ihren Phae-

nomenis eben fo rathfelhaft, als die Ratur felbft, die fie nachabmt.

Wenn hume nur aufrichtig ware, fich felbit gleichformig. - Aller feiner Fehler ungeachtet ift er wie Saul unter den Propheten. Ich will Ihnen eine Stelle abidreiben, die Ihnen beweisen foll, daß man im Ocherz und ohne fein Biffen und Willen die Bahrheit pre-Digen fann, wenn man auch ber großte Zweifler mare, und wie die Schlange uber bas zweifeln wollte, was Gott faat. Sier ift fie : "Die "driftliche Religion ift nicht nur mit Bunder-"werken am Anfange begleitet gewesen, fondern fie kann auch felbft beut zu Tage bon "feiner vernünftigen Perfon ohne ein Bunderwerk geglaubt werden. Die bloke Bernunft "ift nicht gureichend, uns von der Wahrheit "derfelben zu überzeugen, und wer immer durch "den Glauben bewogen wird, derfelben Ben-,fall zu geben, der ift fich in feiner eigenen "Perfon eines beständigen, fortgefetten, ununter-"brochenen Bunderwertes bewußt, welches alle "Grundfate feines Berftandes umtehrt, und "demfelben eine Bestimmung giebt, das ju glauben, was der Gewohnheit und Erfahrung "am meiften zuwider und entgegen ift."

Bitten Sie Ihren Freund, daß es fich fur ihn am wenigsten schieft, über die Brille meiner afthetischen Einbildungsfraft ju lachen,

weil ich mit felbiger die bisten Augen meiner Bernunft waffnen muß.

Ein zärtlicher Liebhaber läßt sich ben dem Bruche einer Intrigue niemals seine Unkossen gereuen. Wenn also vielleicht nach dem neuen-Naturrecht alter Leute die Rede vom Gelde wäre, so sagen Sie ihm, daß ich jest nichts habe, und selbst von meines Vaters Snade leben muß; daß ihm aber alles als eigen gehört, was mir Gott geben will — wornach ich aber nicht trachte, weil ich sonst den Segen des vierten Gebots darüber verlieren konnte. Wenn ich sterben sollte, so will ich ihm obenein meinen Leichnam vermachen, an dem er sich, wie Aegyptier, pfänden kann, wie in dem angenehmen Happelio Griechenlandes, dem Herodot, geschrieben siehen soll.

Das Leirische der lyrischen Dichtfunst ist das Tireli der Lerche. Wenn ich wie eine Nachstigall schlagen konnte, so muß sie wenigstens an den Bögeln Runstrichter haben, die immer singen, und mit ihrem unaufhörlichen Fleiß prahlen.

Sie wiffen, hochzuehrender herr Magifter, baß die Genii Flugel haben, und daß das Raufchen derfelben dem Klatschen der Menge gleich fommt.

Benn fich über unfere Borftellungen von Gott mit Unmuth und Starte fpotten laffet;

warum foll man mit Goben nicht feine Rurgweil treiben konnen? Mutter Life fingt:

Die falfchen Gogen macht zu Spott. — Ein Philosoph fieht aber auf die Dichter, Liebhaber und Projectmacher, wie ein Mensch auf einen Uffen, mit Lust und Mitleiden.

Sobald sich die Menschen einander versiehen, können sie arbeiten. Der die Sprache
verwirrte, und die Schemata des Stolzes aus Liebe und politischen Absichten, zum Besten der Bevölserung, wie ein Menschenfreund, strafte
— vereinigte sie an dem Tage, da man Menschen mit feurigen Zungen, als Köpse berauscht vom süßen Bein, lästerte. Die Bahrheit wollte sich von Straßenräubern nicht zu nahe kommen lassen; sie trug Kleid auf Kleid, daß man zweiselte, ihren Leib zu sinden. Wie erschracken sie, da sie ihren Willen hatten, und das schreckliche Gespenst, die Wahrheit, vor sich sahen!

Ich werde diesen Brief ehester Tagen in Person abzuholen kommen.

50. Un G. E. Linbner, nach Grunhof. Ronigsberg, ben 3. Aug. 1759.

Ich habe Ihre gutige Zuschrift vom 13. Juni erft vor vierzehn Tagen ungefahr erhalten, da ich mich in Trutenau aufhielt. Wie felbige über einen Monat alt geworden, weiß ich nicht.

Weil ich aber lange barauf gewartet, ift fie mir besto angenehmer gewesen. Ich habe, um Sie zu entschuldigen, nichts mehr nothig als, an meinen leiblichen Bruder zu denken.

Sie haben mir gefchrieben, laut dem Anfange Ihres Briefes, um mich aus einer Unruhe zu ziehen, die ich über einige zwendeutige Worte Ihres vorigen Schreibens bezeigt. Wenn ich darüber unruhig gewesen, ist es nicht eine kleine Grausamkeit, einen guten Freund so lange darin zu lassen?

Ich mache mir aus den Urtheilen über meine Briefe nichts, und sehe das darüber entstandene Misverständniß der Eltern als eine wohlverdiente Züchtigung an. Die sind zu alt, um durch Vorstellungen gebessert zu werden; und ihre Kinder zu jung, um meine Moral zu versiehen. Meine ganze Absicht war, meinen lieben Freund und Nachfolger, ihren hofmeisser, ein wenig aus der Schlassucht aufzumuntern; und die Eltern haben ein ganz verdienstlich Werf gethan, sich Ihrer Ehre gegen meinen Unfug anzunehmen und mich dafür ein wenig zu strafen.

So lieb es mir unterdeffen gewesen ware, bas Wort zu wiffen, was man fur ein gemeines Schimpfwort gelesen, dergleichen ich nicht brauche, so lange ich wißige Umschreibungen machen kann: so gleichgultig bin ich darüber,

daß Sie es vergessen. Daß Sie sich aber meiner Unschuld angenommen, dafür bin ich Ihnen Dank schuldig, doch nur in so weit, daß
ich daben die Erinnerung anhången darf, Ihre
Nächstenliebe nicht weiter zu treiben, als Sie
sich selbst zu lieben schuldig sind.

Ueber Ihren Entschluß, so lange in Grunhof auszuhalten, als es Gott gefällt, bin ich fehr zufrieden. Wenn wir um Gottes Willen leben und arbeiten, ift beides am gefegnetsten.

Ich habe meinem Nachbar von Luthers fleinen Schriften gesagt; er zweiselte, daß sie
noch da wären. Sind sie es gewesen, so erz halten Sie selbige mit dem ersten Fuhrmann, der die Woche abgegangen. Kommen sie nicht mit, so sehlen sie; und mein Bruder würde Ihnen mit seinem Exemplar eine Zeitlang dienen. Lilienthals Gesangbuch habe ich bestellt — Spruchkäsichen vergessen; Spener mit Fleiß nicht mitschicken wollen, weil er neu zu viel kosten wird. Herr Rector erhält einige Sachen von Forstmann, die ich Ihnen empsehle. Dieser evangelische Prediger soll diesen Mai gestorben senn.

Die hinterlassenen Schriften der Margare. tha Rlopstock gehören gleichfalls für Sie, ge-liebtester Freund. Sie ist als eine Heldin im Rindbette oder vor demselben an den Wehen und Operationsschmerzen gestorben. Sollte es

unserm Helbendichter auch so gehen, daß feine Mufe an der Meffiade unterläge? Dieses fleine Werk, das aus Fragmenten von Briefen jum Theil besteht, ist aus mehr als einem Gessichtspunct merkwurdig.

Ich lebe hier so ruhig und zufrieden, als möglich. Es fehlt mir hier an Prufung nicht. Die Welt mag die beste seyn oder nicht — Wenn nur Gott darin regiert, oder in unserm Herzen vielmehr, so werden seine Wege unsern Augen allemal wohl gefallen. Dieses Wohlgesfallen an den Wegen der mutterlichen Vorsehung sey auch Ihr Trost und Trost! und sein heiliger Name Ihre Sonne und Schild!

Weil ich hier keine Amtsgeschäfte habe, fiel es mir ein, das Griechische vorzunehmen. Ich bin mit dem neuen Testament einmal zum Ende gekommen, und wiederhole es jest. Sind Sie auch schon so weit? Unstreitig weiter? Wenn Gott hilft, kommt die Reihe vielleicht an das hebraische.

Ich habe noch zu wenig Kenntnis von der griechischen Sprache; den Mangel ihrer Grams matifen möchte ich aber bald beurtheilen können. Ihre Abweichungen kommen von der Unsgeschicklichkeit der angenommenen Regeln her. Je weniger Regeln, desto weniger Ausnahmen. Eine Sprache, welche die größten Anomalien hat, sollte die nicht die allgemeinsten Principia

qu ihrer Bildung angenommen haben? Weil man nicht auf die letteren gefommen, hat man mehr ihre Analogie mit andern Sprachen als ihre innere Natur zum Fundament der Grammatif gemacht. Dialecte und Kiguren muß man kennen, um griechisch zu verstehen; hierein besieht ihre Schönheit und Schwierigkeit. Dialecte gründen sich auf eine philosophische oder experimentale Kenntniß der Laute; Figuren auf eine logische Etymologie.

Wenn Sie diese kurze Beobachtung nicht für ein Galimathias halten wollen, so denken Sie in Ihren griechischen Stunden daran, die Ihnen behülslich seyn werden, das zu erklären, was ich sagen will. In der Sprache jedes Volztes sinden wir die Geschichte desselben. Da das Geschenk zu reden unter die unterscheidenzden Borzüge des Menschen gehört; so wundert mich, daß man noch nicht die Geschichte unzsers Geschlechts und unserer Seele von dieser Seite näher zu untersuchen einen Versuch gesmacht hat.

Das unsichtbare Wesen unserer Seele ofs fenbart sich durch Worte — wie die Schöpfung eine Rede ist, deren Schnur von einem Ende des himmels bis zum andern sich erstreckt. Der Geist Gottes allein hat so tieffunig und bes greislich uns das Wunder der seihe Tage erzähelen können. Zwischen einer Idee unserer Seele

hamann's Schriften, I, Ih. 29

und einem Schall, ber burch ben Mund hervorge. bracht wird, ift eben die Entfernung als zwischen Geiff und leib, Simmel und Erde. Was fur ein unbeareiflich Band verfnunft gleichwohl diefe fo bon einander entfernten Dinge? Ift es nicht eine Erniedriaung fur unfere Gedanken, daß fie nicht anders fichtbar aleichsam werden konnen, als in der groben Ginfleidung willführlicher Beichen; und mas fur ein Beweis gottlicher Ull. macht - und Demuth - daß er die Tiefen feiner Gebeimniffe, Die Schate feinler Beis. beit, in so fauderwelsche, verworrene und Rnechtsgestalt an sich habende Bungen ber menschlichen Begriffe einzuhauchen vermocht und gewollt. Go wie also ein Mensch den Thron des himmels und die herrschaft deffelben einnimmt : fo ift die Menschensprache die Soffprache - im gelobten - im Baterlande bes Christen. Beil uns! Frenlich schuf er uns nach feinem Bilde - weil wir das verloren, nahm er unser eigen Bild an - Rleisch und Blut, wie die Rinder haben, lernte weinen - lallen, reben - lefen - bichten wie ein mahrer Menfchensohn; abmte uns nach, um uns zu feis ner Nachabmung aufzumuntern.

Der heide, der Philosoph erkennt die Allmacht, die hoheit, die heiligkeit, die Gute Gottes; aber von der Demuth seiner Menschenliebe weiß er nichts. Als ein schöner Stier, als ein Abler, Schwan und gulbener Regen theilte fich Jupiter feinen Buhterinnen mit.

Wein ich in meiner Einbildungsfraft auszgeschweift, so ist die Aussicht meines verwilzderten Gartchens Schuld daran, in dem ich schreibe. Daß er auch der Heiden Gott ift, dafür haben wir Gelegenheit ihm auch zu danzfen, wenn wir mit Thomas ihm ganz allein uns zu eigen machen, und ihm nachsagen: Mein Herr und Mein Gott.

Ueberlaffen Sie fich der Fuhrung des guten hirten , der fein Leben laßt fur feine Schaafe, und aus deffen hand uns fein Feind rauben fann.

51. Un einen Ungenannten.

Königsberg, den 7ten Aug. 1759. Ich will Ihnen eine kurze Liste der Zersftreuungen hersehen, aus denen seit meinem letten Briefe die Arbeit meiner Tage bestanden. Diesen Donnerstag vor 14 Tagen erhielt ich einen wichtigen Besuch zween guter Freunde, ging den folgenden Tag wider Bermuthen auf eine Pochzeit; die nächste Nachsbarschaft machte es zu einer Pflicht und die Neugierde, die Braut kennen zu ternen, zu einer Eitelkeit. Vorige Woche mußte ich die Leiche einer Bernsteindreherin begleiten, die eine alte Bekannte meiner seligen Mutter gewesen. Um Ende derselben habe ich an alle meine guten Freunde nach Eurland geschrieben.

Beffern Nachmittag babe ich meinen Bauch ermubet mit Durchblatterung einiger Renigfeiten, davon Gie eine ben Gelegenheit follen au lefen bekommen, weil fie die einzige ift, die ich Abrer Aufmerksamfeit wurdig balte. Beute Morgen habe ich den Lucas in meiner griedifden Stunde Bott lob ju Ende gebracht, Die immer die erfte meines Taawerfs ift, und hierauf ein Daar Abschnitte in Baco Sermombus fidelibus boll bon fremden Gedanfen überlaufen, weil ich an meinen Schreibe-Pult bachte. Dier haben Gie meine Memoiren von bennahe 14 Lagen. Schreiben muß ich Ihnen, das ift eine Pflicht und ein Bergnugen fur mich. Ich weiß aber nicht, was ich fchreiben foll. Regeln wiffen Sie beffer als ich, und Exempel darnach zu machen, bagu haben Gie nicht Luft. Einfalle verfieben Sie nicht, und Wahrheiten find nicht nach Ihrem Geschmack. Mit Ihnen zu lachen, will ich auf Ihren Hochzeittag versparen; es wird aber Beit genug fenn, an den zu denken, wenn Sie erft eine Braut haben. Personalien auf Sie ju machen, ift ben Ihrem Eloge funebre Beit genug; und das muß ber Schreiber ber Afademie thun, dem ich nicht als ein illiteratus ins Umt fallen will. Ihr Nachruhm wurde ohnedieß baburch verlieren, weil ich nicht Wis genug habe, Romane ju schreiben , nicht einmal mehr

gu lefen, und nicht berg genug, Gefchichten ju ergablen, weil es mir jest an Reugierde und Geduld fehlt, ihren nothigen Detail ju wiffen. Bas foll ich armer Gurgen alfo thun? Schreiben muß ich und ich weiß und fuble nicht. was. - Doch jest fallt es mir ein, was ich thun will. Ein fauler Laborator, ein folger Bettler ift verloren. Doch Faulheit und Stolz schaden nicht dem Sandwerk, wenn man nur flug ift und Wis bat, wie ein Rind ber Welt. Es meldete fich ein ehrlicher Menfch zum Todengraberdienft; weil er fah, daß er gum Graben fo wenig als zum Predigen geboren war, fo wurde er ein Ruffer, und hatte fo viel Ch. re binter dem Pfarrer berzugeben, als ein gefchicfter Ueberfeter hinter feinem Original. Dies fer Menfc hatte fehr gute Gedanken fo lange er ben Rangelmann nach feinem Ort begleite. te; fo bald aber die Predigt anging, erlaub. ten ihm feine Rufterforgen nicht aufs Wort gu merken. Unterdeffen lag ihm fein mißtun. gener Todtengraber : Berfuch immer fo febr im Ropfe, daß er auch fein Rufteramt darüber schlecht verwaltete. Graben mag ich auch nicht; vielleicht lage in meinem Bergen eben die Uder, die andere Aecker reich macht. Graben mag ich wohl, wenn es darauf ankommt, mein Pfund in einem Schweißtuch zu verbergen, um einen frengen Richter wenigstens bon meiner

Treue zu überführen, wenn es nicht durch meinen wuchernden Fleiß geschehen fann. Bu betteln schame ich mich, wie ein alter Mensch in
die Schule zu gehen, und ungeachtet ich Dichter lese, so sind die alte fien und besten nicht
eben meine Sache, weil man in ihnen wohl
Sprüche, aber nicht die Gemälde und Schilderenen meiner Zeitgenossen sindet. 3. E.

Cur male pudens - --

Underen ibre Empfindungen nachzughmen. ift gleichwohl nichts als Bettelen , und die Gprade ber Liebe ift ein Galimathias einer monotonischen Gaite; wie der Apostel Betrus die fes felbst an der schweren Schreibart paulinischer Briefe zu tadeln scheint, und ihr Berfaffer felbst fich fur ein Allerlen ausgiebt; das Alle lerlen zu fenn drung ibn aber die Liebe. Weil ich also wie ein Schulknabe - wenn Sie, mein Berr, fein Schulmann find, so werden Sie boch aus Erfahrung wiffen , daß Sie ein Schu. Ier gewesen find, und wie einem folden gu Muthe ift - ju bequem bin, ju graben, und su folt, ju lernen, fo weiß ich mir nicht anders zu rathen, als daß ich mich an die Schuldner meines herrn mache, und in fie dringe, die Bahlen ihrer Schuldbriefe herunterzusegen. Weil mein herr badurch nicht arm wird, fie aber am meiften baben gewinnen, so wird mich ihr Glaubiger fur meinen

Wiß loben, und seine Schuldner, wenn sie anders ihr Bestes kennen und lieben, mit der Zeit dassur danken. Da Sie in einer Ruhe leben, mein Herr, die einem tiesen Schlasse näher kommt als einem Schlummer, ich hinzgegen in lauter Zerstreuungen, so bin ich nicht im Stande, meine Gedanken so ordentlich wie Sie zu sammeln. Unterdessen wird es keine vergebliche Uebung für Ihre Lunge seyn, meisne langen Perioden und pneuma a laut zu lessen, so laut, bis Sie im Stande sind, sich selbst zu hören.

Es fiel mir also vor einer halben Stunde ein, aus Noth, aus anßerster Noth an Materialten, Sie mit einem Briefe meines einzigen Bruders, den ich auf der Belt habe, zu unterhalten. Da Sie aber ben dieser Abschrift durch meine Schuld seine Calligraphie einbußen, so werzde ich dieses durch die Anmerkungen eines Anonym ersehen, der ihn, wie Gott, liebt, weil er ihn züchtigt.

Riga, ben 7ten Jul. 1759.

Beine beiben Briefe find mir richtig eingehandigt worben, bie mir besto angenehmer gewesen, ba sie mich von unseres alten Baters und beiner eigenen Gesundheit versichert. Gott erhalte bieses uns fer bestes Geschent, was wir noch mit einigem Grung be von ihm bitten können, wenn wir es wohl anzuwenden suchen.

Go andachtig ber Brieffteller auch redet, to leuchtet doch nichts mehr als die Andacht eines Beiben aus feinem Gefichte. Ift er ein Theolog, so studirt er wenig oder gar nichts in ben symbolischen Buchern. Was will er Damit fagen : Die Gefundheit ift unfer be ftes Gefchent ? Gieb und Gefundheit, fur die Tugend wollen wir schon felbst forgen, war das Gebet eines foifden Deuchlers oder evicurischen Dichters. Bas will er fagen : mit Grund? Ift Christus defiwegen gestorben und in die Bobe gefahren? - Da er nicht einmal feine Rebie braucht, um Gott zuweilen ein Morgen : und Abendliedeben gu fingen : Befunden Leib gieb mir, und daß in diesem Leib ein' unverlette Geel' und rein Gewiffen bleib. Wenn ibm nun Gott einen gangen gefunden leib giebt, und nicht Reble allein, wie fieht es mit feis nem Gewiffen aus in Unfehung bes Gebrauches, den er von jedem Gliede deffelben macht? Sind es Waffen der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigfeit? Wer ba weiß, baß Gott Gefund. heit giebt als ein Geschenk, bas wir gut anzuwenden suchen follen , wird fur diese Erfennt. niß doppelte Streiche leiden muffen. macht er mit feiner Gesundheit? Wie brauchst du deine Augen, deine Obren, deine Bunge, beine Banbe, beine Schulftunden, deine Rebenftunden? Bereiteft bu bich und wiederholft

du so fleißig als beine schlechtesten oder besten Schuler thun? Burdest du nicht von beiden beschämt werden, wenn sie gegen dich auftreten sollten?

Bas hiltt es dich, daß beibe Briefe deines Bruders dir eingehandigt worden, wenn du auf feinen zu antworten versiehst noch Lust baft? Wenn du fie umfonst liefest, mennst du, daß fie umfonft gefchrieben werden ? Unftatt gu fragen: wie schreibt der Mensch? solltest du dich felbst fragen: wie liefest du was er schreibt, und was im Gefet geschrieben fieht? Beun du auf die Krage berftummit, wie du deine Befundheit zu deinem Berufe als Schuimann und Condidat der Gottesgelehrtheit brauchft, wie wirst du die andere beantworten: wie brauchst du deine Gesundheit zu ihrer Erhaltung? Du machst dir aus deiner Ochande einen Ilmom. Du willst besser als andere Leute fenn, und brauchst den Sommer nicht wozu er andern Menschen gegeben ift: Die Freundlichkeit Gottes zu feben und zu schmecken. Was Rarren schreiben, darum bift du neugieriger, als was Gott thut; ja, wenn du auch nur jene ju verstehen und anzuwenden mußteft. Go bleibt aber alles todt und unfruchtbar in dir. Unfatt beine Seele ju nabren, nabrft bu ibre Rranfheiten. Bift du nicht beinem Berufe nach jum Umgang, jum burgerlichen Leben, jum

Wohlstande verbunden? Fehlt es dir nicht das ran, daß du dich eher dazu drängen, als zu viel zurückziehen solltest? Wird deine Gesunds heit nicht bald ben deinen verstohlenen Frohndiensten und ben dem Wurm, den du dadurch in deinem Gemuth nährst, verbraucht werden?

Sott laffe mich baffelbe niemale burch Unorbnungen, Ausschweifungen und Migbrauch bes Guten von fich fto fen, sonbern ben manuigfaltigen Getegenheiten beffelben bie Bernunft immer unsere Fuhrerin fenn.

Deine Bernunft redet noch schlecht beutsch mit bem lieben Gott. Gie fann baber eine ichlechte Rubrerin abgeben. Bon fich follte beißen : von mir. Menschen konnen wir Lugen, Complimente und Wendungen borfagen, aber dem nicht, der das Ohr gemacht hat und auf Die Stimme unseres Bergens beffer borcht als auf das bolgerne Clavier unserer Lippen. Die Hebersebung des Grundtertes wurde fo lauten: Gott fieht die Unordnungen, die Ausfcweifungen, den Migbrauch des Guten, Die Blindheit meiner Vernunft und die Thorheit berfelben. Er wird aber feinen Ramen nicht verleugnen, denn er ift langmuthig, geduldig und von großer Gute und Trene. Er giebt mehr als wir bitten, unaussprechlich mehr, als wir Berftand haben zu beten. Er wird mir feinen Stift geben, der mein finftres Berg erleuchte; dann wird meine Bernunft und

mein Gewissen erleuchtet werden und nicht mehr im Finstern bleiben; denn in keinem andern lichte, als seinem Lichte und dem Lichte seines Wortes und des Glaubens an einen Fürssprecher, sehen wir das Licht und die Farsben unferer eigenen Gestalt und der Dinge die und umgeben.

Ich habe meine Johannisserien auf ber Stube que gebracht, und, ba fast bie gange Stadt ihr Beranus gen im Frenen sucht, bas meinige zwischen ben vier Wanden gehabt.

Dieser Ruhm ift nicht fein. Das ift Stragfe der Sunde. Wenn Undere mit gutem oder bofem Gewissen sagen konnen: was nahis hace otia fewt. so weißt bu daß on felbige nicht verdienst, und that caret haubunde und legst dir seibst einen Studenarrest auf. Diese Hausbusse und diese willtübrliche Poniteuz ist aber eine neue Sunde; womit willst du die busen?...

52. Un J. G. Linbner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 8ten Mug. 1759.

herzlich geliebtester Freund, Meinem Bater und seinen guten Freunden schmeckt Ihr Lachs recht sehr gut. Ich habe mich kaum getraut davon zu kosten, weil ich nicht wuste, ob alle 4 Stucke für uns sehn sollen. heute wurden Sie Ihre Lust sehen, wenn Sie unfer Gast waren. Sie mußten aber als Freund
und Zusch auer kommen, nicht als Richter, sonst wurde ich für einen großen Fresfer von Ihnen gescholten werden, wie geschrieben sieht. Dafür kann ich auch Briefe
schreiben und Tischreden halten, — die so lang
als Ihre Lächse sind — und auf die ein Trunk
schmeckt, wie Wagner sagt.

Womit ich Ihre Lächse verdient, das weiß ich eben so wenig, liebster Freund, als was ich Ihnen wieder dafür schicken soll. Beides mag Ihre Sorge seyn; die ganze Welt meiner Freunde wird mich zulest als einen durchtriebenen Schuldner brandmarken. Meine Schuld ist es nicht, daß sie gutherziger sind als ich; dafür muß ich aber klüger als meine Gläubiger oder Wohlthäter seyn.

Sehen Sie, liebster Freund, die Abwartung meines Briefwechsels als kein Gesetzwerk an. Ich bitte Sie recht sehr darum. Der Fall mit uns beiden ist sehr ungleich. Ich habe nichts zu thun und kann Ihnen ich weiß nicht wie viel hinschreiben, und Ihre Geduld, es zu lesen und zu ertragen ist schon ein Opfer der Freundschaft. Sie mögen gegen alle andere mit Ihren Antworten punktlich sehn; ich erlasse Sie hiemit förmlich davon, und werde deswegen nicht mehr nicht weniger schreiben,

als was mir meine Muse, die Erinnerung Ihrer Freundschaft, dictirt.

Ich werde mich jest bloß ben einigen Punkten Ihres Briefes aufhalten, woran mir am meisten gelegen; warum mir daran gelegen, hievon funftig. Daß mir aber wirklich daran gelegen, mussen Sie vor der Hand glauben.

Sie wiffen nichts von dem Difverftandniffe meiner Briefe in Grunbof ?' Gut. Mein Rachfolger dort hat mir jungst geschrieben und scheint Ihnen darin zu widersprechen. Dief fann aber ein bloffer Schein fenn, wie es auch ift. Es foftet Mube, wenigftens fur mich, feine Briefe gu verfieben. Meine entfernte Ubficht fur Ihren herrn Bruder ift nicht gang fruchtlos gewesen. Das nicht gang fruchtlos fann ich aus feiner Denfungs : und Ochreib. art febr gut erflaren. Aber daß diefes eine entfernte Absicht von mir gewesen; hierin muß ich Ihnen widersprechen; insbesondere da Gie es noch einmal fagen : baß Gie diefes Rebenaugenmerk meines Muthwillens damals nicht batten errathen fonnen, oder fo weit berbo. Ien. Sagen Sie mir um Gottes willen , lieb. fter Freund, wie ich mit Ihnen reden foll, und was das fur eine neue Bunge oder Sprache oder Schreibart fenn foll, in der Sie mich verstehen werden? Rede ich fein, so find es

Dinge, die man hat errathen oder weit herholen mussen. Rede ich klar, so sind es Perfonalien, Anzüglichkeiten, Humor. Bin ich
aufrichtig und sage: das ist meine wahre Absicht gewesen; so werde ich Lügen gestraft und
man sagt mir: Nein! das ist eine entfernte Absicht, ein Nebenaugenmerk deines Muthwillens gewesen. Bin ich als ein Verführer und
doch wahrhaftig; so ärgert man sich an meinem Muthwillen, Unlauterkeit, Heftigkeit und
Schlangengestalt. Benn Sie Richter über mich
wären, oder im Stande wären, es zu sepn;
so würde der Teusel den Freund und Zuschauer
bald holen.

Dieses Nebenaugenmerk meines Muthwilstens haben Sie damals nicht errathen oder so weit herholen können. Ich muß es Ihnen hier sagen: daß nicht ein wahres Wort von Ihnen geschrieben ist.

Sie haben dieß Nebenaugenmerk meines Muthwillens recht sehr gut empfunden, ohne daß Sie nothig hatten, darauf als ein Rathsel zu studiren oder es weit herzuholen. Warum waren Sie damals auf meine Briefe empfindlich, bitter, lasen Sie halb mit einem Schalksauge, halb mit einem Auge der Freundschaft und des Geschmacks? Warum rucksten Sie mir vor, daß ich mich in fremde Hanzbel mischte, und weissagten mir mit Frohlos

den ben Undank ber Eltern? Geben Gie bas Bertrauen, die Offenbergigfeit, die Unerfchro. denbett , die Berleugnung feines guten Ramens und feiner Gemuthernhe u. d. a. auch fur Gae chelchen an, und die Pflichten eines Rachfolgers, ibm zu rathen, ihn aufzuwecken, für Debenaugenmerke, zu denen nichts als ein wenig Bis und Muthwille gehort ? Gie laffen gern an folden Gachelchen jeden ungebunden und nach feinem Gutdunfen handeln; ob einer mit Bertrauen oder Buruchaltung, falfch oder beimtucifch mit Ihnen handelt. Diese Denkungsart ift wißig und tandelnd, fcheint bemurbia und großmuthig; schieft fich aber für feinen Rector, für feinen Magister, für feinen, ber ein Freund fenn will, und es durch Opfer beweiset, fur feinen Pythagoras, der den olnmpifchen Spielen gufiebt.

Homo sum, nil humani a me alienum puto. Ihres herrn Bruders Gemuthsverfassung, damals und jest, seine Lage in dem Hause, werein ich ihn gebracht, sein kunstig Gluck, sein kunstig Gewissen, zu dem seine gegenwärtige Einsicht und Treue eine Stufe ist, sind keine fremden händel für mich. Wenn Sie dieß an Ihrem leiblichen Bruder für fremde händel ansehen, wie kann ich Ihnen meinem leiblichen Bruder, und Ihren Urtheilen und unverhohlenen und liebreichen Ermahnungen ver-

trauen. Gott hat mir Enade gegeben, ben Goben in seinem Berzen anzugreifen, dem Sie nicht das Berz haben nahe zu kommen, weil er Ihr eigener Abgott ift.

Ungeachtet Sie also das Rathsel selbst trassen, ohne es weit herzuholen; so habe ich doch noch zum Ueberstuß es Ihnen selbst auf meisner Stube sowohl als in Ihrem Hause — am Spiegel, ich weiß die Stelle noch — gethan, und Sie darum gesteht: Thun Sie an meinem Bruder, was ich an Ihrem gethan. Sie haben mehr Necht zu meinem Bruder, als Untergesesten, wie ich zu Ihrem als bloßem Freunde und Nachfolger.

Ich lasse mich nicht durch Namen, so wenig als durch Wörter hintergehen. Meine Menschen sind nicht elsenbeinerne; Sie müsten mich
denn für einen Elephanten selbst schesten. Nicht
Cadavera, nicht Ridge, nicht todte Bäume —
sie fühlen und schrenen Gottlob und überführen
mich, daß ich sie nicht von fern ausspeculire,
sondern sie mit meinem Dolch so gut als Bogen tresse. Gott ist in den Schwachen machtig; das sind aber feine schwachen Leute, die
ihre Nächsten so lieblos beurtheilen, und ansiatt als Hirten lebendiger Lämmer sich anzusehen, sich für Pygmalions halten, für große
Bildhauer, deren liebreiches Herz den Othem
des Lebens ihnen mittheilen wird, si Diis placet.

Treue ist da; ich sage: nein, und seugne rund auß, daß sie so wenig im Tummeln und Herumschmeißen, noch lassen handen und schlafz sen Linien besteht. Was Sie Treue neunen, ist für mich ein unbekanntes Wort, ein en Ihz rer Vernunft und guten herzens. Wo Treue ist, da hört nicht nur eine gewisse, sondern auch alle käßigkeit, Schlendrian und Vergeszenheit auf. Der Geist der Wahrheit erinnert uns an alles.

Ein Fonds von Misanthropic und ein fteisfes Wesen kann nicht gut seyn ben einem Schulsmann, besonders ben einem offentlichen. Ein Menschenzeind und Freund dieser Weit ift beisdes ein Feind Gottes.

Ich lache Sie dafür aus, das Sie ihm mehr Bequentlichkeit einräumen, als Sie Selbst haben, oder ich glaube Ihnen auch nicht. Du follst deinen Nächsten lieben als dich felbst. Ein Gemisch von Pathos und Schwulst ist nicht die erhabene Moral unsers Fürsprechers.

Sie verderben ihn durch Ihre Gefälligkeit; laffen Sie ihn felbst für fein Examen und meisne Grammatik forgen. Wir maffen nicht in alsem dienen, fondern das als unnüge Anechte thun, was und befohlen if.

Durch den Diebstahl kleiner nothiger Ausgaben sich die Strafe größerer zuziehen, heißt in Ihrer Sprache eine zu gekün stelte Sparhamann's Schriften I. Ih. famfeit; ben mir eine dumme und nachtheislige.

Daß unsere Urtheile nicht übereinkommen, ist sehr gut und daran fehre ich mich nicht. Ich prophezene Ihnen aber, daß sie am Ende unsere Briefwechsels und unserer Reise übereinkommen werden.

Stark und schön ist alles, was ich ben eis nem Gedichte fordere, und ein folches nenne ich ein Meisterstück. Die Uebersetzungen der Pfalmen mögen sehr edel senn; sie kommen mir aber nicht genau genug vor, und ich sehe mehr ben einer Uebersetzung, auf das letztere denn auf das erstere.

Die hinterlassenen Schriften der Meta sind ein sehr philosophisch Werk, das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensien und orisginalsien sind. Nußknicker und galanthommes sind nicht das Alopsockische Publicum. In seisner Sprache heißt Rußknicker ein Richter, und galanthomme ein Kenner.

53. Un J. G. Lindner nach Riga. Ronigeberg, ben 18. Aug. 1759.

Meine Briefe sind vielleicht schwer, weil ich elliptisch wie ein Gricche und allegorisch wie ein Morgenlander schreibe. Ungelehrigkeit,

die keine Anwendung von meinen Figuren maschen und meinen Fleiß im analysiren auf sich deuten will, ist eben so eine schlechte Exegesis als leichtfertigkeit, wodurch der Sinn meisner Einfälle nur noch mehr vereitelt wird! Der comische Dichter mag immer lachen, so geht seine satyrische Nase nicht den Juhörer an; sondern zu dem sagt er: Ich arbeite ben meisnem Lachen. Warum lachst Du aber? Du bist selbst der Mann der Fabel, die meiner Nasse Munzeln giebt.

Ein lage und Ungläubiger fann meine Schreibart nicht anders als für Unsinn erkläzren, weil ich mit mancherlen Jungen mich auszdrücke, und die Sprache der Sophisten, der Wortspiele, der Ereter und Araber, Weißen und Mohren und Ereolen rede, Eritik, Mysthologie, redus und Grundsätze durch einander schwaße, und bald xar abgand bald xar town argumentire.

Der Begriff, den ich von der Gabe der Sprachen hier gebe, ift vielleicht so neu, als der Begriff, den Paulus vom Weissagen giebt, daß nämlich selbiges in der Parrhesse und izovolu also zu strafen und zu richten bestände, daß das Verborgene des Herzens offenbar wurde und der Lane auf sein Angesicht siele, Gott anbetete und bekennete, daß Gott wahrhaftig in uns sen,

Sie hoffen nicht , daß B. hart gegen mich

fenn wird, weil dieß feine Urt nicht ift. Sier scheint eine freundschaftliche Unruhe bervor zu leuchten. Wenn Ihnen im Ernft Ungft Dafür ift, daß mir bart follte von ibm begegnet merben - - fo ift es fein Wunder , daß nach ber falichen Renntuis, die Gie von meiner Urt baben, Ihre Freundschaft einen aang falfchen Gefcmack und Farbe annehmen muß. Ich munfchte nichts mehr, als daß herr B. bart gegen mich mare und die Maste ber Freundschaft niederlegen wollte, daß ich nach den Gefeken der Maskerade nicht langer unter meiner schwißen durfte. Ich werde aufhoren fein Widerfacher ju fenn, fo bald er den Glanz eines Engels des Lichts ausziehen wird. Go lange wir aber unter unferer Berfleidung bleiben, ift es gut, daß wir uns einander meiben, und gang naturlich, daß ich Roblen rebe und er fanft faufelnde Wahrheiten und Sittenfpruche, ich einen Pferdfuß, bald des Bucephali, bald des Pegafi, zu meiner Rolle borge; er hingegen mehr Gefallen als Ariftoteles an feinen eigenen Beinen haben fann. Wenn er so hart gegen mich senn wollte, als ich .ge= gen ibn gewesen, so batten wir uns schon lange einander erkannt und wir wurden fcon im funften Uctu unferes Luftfpiels fenn. Als ein Engel des Lichts, wiffen Gie, fann er mir feine Gewaltthatigfeit thun, fo große

Luft er unter dem Theaterkleide auch dazu ofters hat; unterdessen mich das meinige zu allem nothigen Unfug berechtigt.

Er besuchte mich febr lange — ich weiß die Beit nicht, daß ich ibn gefeben - mit dem Berrn Magister Rant, durch den er meine Befebrung wie durch Sie versuchen wollte. Es war eben Fenertag für mich, an dem ich meis ne Maske nicht brauchen wollte; und die Wahr beit zu fagen, ich hatte auch nichts weniger nothig, denn die seinige war so zerlumpt, daß der weiße Engel bennahe von dem durchschlagenden schwarzen Schatten eclipfirt wurde. Ich versprach mich ben seinem neuen Freunde in der Zeit von zwen Tagen zu einem Colloquio einzustellen. Unftatt felbst zu fommen, rief meine Muse den Robold des Sofrates aus dem Monde herab, und schiefte ihn in meinem Ramen mit einer Granate, die aus lauter fleinen Ochwarmern bestund. Weil ich feinen fleinen Magifter fo febr liebe und bochschate, als Ihr Freund : fo machte ich ihm dieß Schrecken, um zu verhindern, daß er fich nicht weiter einlaffen follte. Sie fagen gang recht: Mund gegen Mund; dann ift frenlich die dritte Person nicht nothig. Und dieß gab ich auch dem fleinen Sofrates und großen Alcibiades fo gut gu verfieben, als ich fonnte. Alle meine Girenen. funfte find umfonft; mein Uloffes bort nicht,

die Ohren voll Wachs und am Mastbaum ans gebunden. Ich will also Ihrem guten Exempel folgen und weiter nichts stimmen.

Wenn er Ihnen flagt, daß ich beimlich folz bin - fo hintergeht er Gie. Ich babe nicht nothig, beimlich folg zu fenn, als einer ber fich feines eigenen Stolzes ichamt oder mit felbis gem andern Schaden thun will. Ich habe nicht nur eingestanden, daß ich folg bin; fondern auch die guten Grunde, die ich habe es gu fenn und mit Gottes Sulfe darin ju berharren. Eigenfinnig war fein Bater; eigenfinnig beißt eine grau, die fich nicht fur einen Stuber auf den Rucken werfen will; eigenfinnig beift alles, was und im Wege fieht. Einer auf dem breiten Bege findet vielleicht weniger Eigenfinn, noch hat felbiger ihn fo nothig als ein Mensch, der auf einem schmalen Pfade geht, und ohne gebensgefahr nicht ausweichen noch um fich gaffen fann, fondern widersteben 1. Pet. V. und auf feinen Weg wachen muß.

Ich habe hier den Anfang gemacht zu eisnem fleinen Auffag über einige Denkwürdigsteiten in Sofratis Leben. Sollte ich mit felsbigen weiter kommen, so möchte ich mir die Frenheit nehmen, sie Ihnen zur Durchsicht zu überschiefen. Bielleicht den ersten halben Bosgen mit erstem, aber ich müßte ihn wieder zurück haben. Sie wissen, wie schwerfällig ich

arbeite, und daß ich mehr mit umgefehrtem Griffel als mit dem fpigen Ende deffelben schreiben nuß. Drey Bogen waren ftark genug.

54. Un 3. G. Lindner, nach Riga.

Ronigsberg, ben 31. Mug. 1759.

Berglich geliebteffer Freund, Auf die Bo. de wird Ihre geehrte Frau Mutter Ihnen einige Gachen überschicken, worunter Reichel's Jesaias. Der Anfang davon hat mir fo gefallen, daß ich an der Zufriedenheit, die ich daraus geschöpft, Gie gerne habe wollen Untheil nehmen laffen. Bon Forstmann hatte ich Ihnen weit lieber die Rachrichten fur die Gunder zugedacht; fie find aber nicht mehr zu baben, und aus Meigung gegen diesen evangeli. fchen Mann habe ich die Untoffen des großeren Werks gewagt. Ich hoffe, fie werden Ihnen nicht leid thun. Einige Personalien muffen, in Ansehung ihres Inhalts, nach der Liebe ausgelegt werden. Ich lefe jebo noch den erften Theil. In feinen Zueignungsschriften findet fich ein neuer und frenmuthiger Schwung, der mir febr gefällt.

Ich bin jest mit einem Werke beschäftigt, bas in Ihre Bibliothef gehört; des Prafidenten Goguet de l'origine des loix, des arts et des Sciences. Es ift ein Zwilling von Rollins al-

ter Geschichte. Gelehrsamseit, ein gesunder Gebrauch davon; und das Alte ist durch den gegenwärtigen Zustand der wilden Bölfer immer erstätt. Weder in Betrachtungen noch Einsfällen ausschweisend. Rurz, recht sehr brauchbar, und ein cornu copiae für einen Philosophen so wohl als Leser von Geschmack.

Der Sergeant ist gestern zur Armee abgegangen und besuchte uns noch, um einen ziemlich wehmuthigen Abschied zu nehmen. Ich begleitete ihn nach Ort und Stelle, wo ich seinen Bruder fand, den ich mich herzlich freute wiederzusehen. Machte mir auf seine Gezsellschaft den Nachmittag Staat; es siel ihm aber ein in der Kanzlen anzusprechen. Kunfztige Woche dense ich ich ihn zu besuchen; weil ich mit meiner Arbeit fertig, und bloß die Absschrift dann noch einmal unternehmen möchte. Meinem Nachbar habe ich heute selbige gebracht, der sehr geneigt schien sie zu übernehmen.

Weil ich den Anfang des Persius O curas hominum — Quis leget hace? vel duo vel nemo, so habe ich zwen Zuschriften an Niemand und Zween dazu gemacht. Das ganze Werk ist mimisch und besteht in einer Einseitung, dren Abschnitten und einer Schlußrede. Ich habe die vornehmsten Umstände aus Sokrates Leben mitgenommen, und mich ben einigen besonders aufgehalten, die ich von so viel Seiten als

möglich untersuchen wollen, und zugleich eine Probe von einer lebendigeren Art die Geschichte der Philosophie zu findiren geben wonen. Es wird mir aber wie den Poeten geben, welche durch das Vergnügen, was sie ihren resern zu geben suchen, den Unterricht derselben verslieren. Sind die Poeten sauid darun? War Ezechiel einer, das Gett zu ihm sagen mußte: Du bist für dem Volf der Liebesgesang eines Menschen, der eine gute Stimme bat, und webl auf einem Instrument spielen kann; denn sie hören deine Worte, und wollen sie nicht thun. Wenn es aber geschehen wird, (siehe es wird geschehen) dann werden sie wissen, das ein Prophet unter ihnen gewesen. Cap. 33.

Eine Stelle in Ihrer letten Zuschrift giebt mir zu dieser Anführung Anlaß. Ich danke Ihnen herzlich für die Geduld, die Sie bisher mit mir gehabt, und werde selbige nicht långer misbrauchen. Sie werden mir erlauben, geliebteffer Freund, mit einer nochmaligen Wiederholung und Erklärung über einige Punctezu beschließen.

Die Freundschaft soll geradezu sprechen, wenn fie lehren will, ift Ihre Methode, die ich wunschte, daß fie immer von Ihnen getrieben wurde, und fur die ich Ihnen vor allen Ihren Freunden Dank wissen wollte. Ich will Ihnen meine Gedanken über diesen Lehrsaß mitchellen. Wir sind Freunden unter allen übrischellen.

gen die meisten Achtsamkeiten schuldig; daher muffen wir unsern Unterricht gegen sie mit mehr Achtsamkeit treiben als gegen andere. Freundschaft legt uns hindernisse in den Weg, die ich ben Fremden und Feinden nicht habe; und hiezu gehören neue Regeln, wedurch Ihre Methode ziemlich verdächtig gemacht wird, oder es ist eine Methode, die Sie selbst so wenig gebraucht haben, daß Sie ihre Natur nicht kennen.

Was hat aber die Freundschaft mit lebren. unterrichten, umfehren und befehren zu ichaf. fen ? Ich fage : nichts. Was hatte ich Ihren Bruder lebren fonnen, was er nicht felbft gewußt hatte; was fann ich meinen lehren, bas er nicht eben so aut wiffen mag, als ich? Ich alaube, das feiner den Catechismus fo schlecht weiß, wie ich, und daß, wenn es aufs Wiffen anfame, ich die wenigste Urfache hatte, aufgeblabet gu fenn. Ein Lugner weiß beffer als ich es ihn überführen fann, daß er lugt; er weiß eben fo gut als ich , daß er nicht lugen foll. Ift hier alfo die Rede bom Lehren und Unterrichten? Guter Freund, fen fo gut und lug nicht, und schneid nicht auf, und thu dieß und jenes nicht, was du nicht laffen kannst --Sieh, fieh die Folgen davon haarflein -hore was der und jener davon urtheilt, was Bernunft, Gewiffen, Belt zc. davon fagt. Rebe Folianten mit beinem Freunde, unterrichte

ihn, widerlege ihn; du zeigst, daß du ein gelehrter, vernünftiger, wißiger Mann bist, aber
was hat die Freundschaft an allen diesen Handlungen für Antheil? Eine Empfindung seines Gewissens predigt überzeugender als ein ganz Spsiem. Ist lehren also nicht das Augenmerk der Freundschaft, was denn? Lieben, empfinden, leiden. — Was wird Liebe, Empfindung, Leidenschaft aber eingeben und einen Freund lehren? Gesichter, Mienen, Verzuckungen, Figuren, redende Handlungen, Stratageme —
Schwärmeren, Eisersucht, Wuth —

Aus eben dem methodischen Bergen Ihrer Freundschaft fließt Ihr guter Rath, geschiedene Leute zu werden, wenn ich nicht an einem Soch mit ihm ziehen will. Go flug bin ich alle Tage; und es ift fein Freund dagu nothig. Der Weg ist eben so leicht. Ich wurde aber ber niederträchtigfte und undanfbarfte Mensch fenn. wenn ich mich durch feine Kaltsinnigkeit, durch fein Migverständniß, ja felbst durch feine offenbare Keindschaft so bald sollte abschrecken laffen , fein Freund ju bleiben. Unter allen diesen Umflanden ift es desto mehr meine Pflicht Stand gu halten : und darauf gu marten, bis es es ihm gefallen wird, mir fein voriges Bertrauen wieder ju fchenken. Es fehlt an nichts als bieran, bag wir uns einander fo gut und beffer als jemals verfieben.

55. Un J. G. Linbner, nach Riga. Ronigsberg, ben 11. Cept. 1759.

Herzlich geliebtester Freund, ich habe mir zur Ader lassen und mich ein wenig arznezen mussen; wunsche, daß Sie beides nicht nöthig haben oder zu rechter Zeit thun mögen wie ich. Besinde mich leidlich, arbeite aber an Congestionen. Eine junge Frau, die ihre Sechswochen überstanden und — daß etwas ähnliches mit mir vorgegangen, werden Sie aus folgendem Skelett ersehen, das Sie wie die Aegypter zu Ihrem Nachtische brauchen werden, um sich auch Ihrer Sterblichkeit daben zu erinnern.

## Sofratifche Denkwurdigkeiten

für die lange Weile des Publikums zusammengetragen von einem Liebhaber der langen Weile. Nebst einer doppelten Zuschrift

an Niemand und an Zween.

Einleitung. Schickfale ber philosophischen Geschichte. Eritik über Stanlen, Brucker und Deslandes. Berbindung der Philosophie und ihrer Geschichte. Project, die philosophissche Historie zu schreiben. In Ermangelung desselben, ein ander Project, sie besser zu fludiren und zu brauchen, als bisher geschehen.

Erläuterung davon. Was die Geschichte übershaupt für einen Endzweck habe. Der Unglaube macht Dichter und Nomanschreiber; in der Geschichte an zwei berühmten Benspielen beswiesen. Ob ein Denkmal der vorigen Zeiten verloren gegangen, woran uns etwas gelegen senn könne? Abfertigung und Trost der Gelehrsten, die über verlorne Werke flagen. Baco und Bolingbroke angeführt. Was des Antors Absicht ist. Mangel einer guten Lebensbeschreibung von Sokrates. Rleine Anekdote von dem Umgange dieses Weisen, mit einem Ausruse des Verfassers.

Erster Abschnitt. Wer des Sofrates Sitern gewesen. Was er von seiner Mutter gesternt? Was von seinem Vater? Sofrates wird ein Bildhauer. Betrachtungen über seine Stattnen. Ob Sofrates als ein Bildhauer des Zimmermannes Sohne vorgezogen werden musse? Sein Geschmack an wohlgewachsenen Jünglingen. Von Widersprüchen. Von Orafeln und Meteoren.

Zweiter Abschnitt. Ariton, des Sosfrates Wohlthater. Hat viele Lehrmeister und Lehrmeisterinnen zu besolden. Vergleichung eines Menschen, der nichts hat, und, der nichts weiß. Vergleichung der Unwissenheit des Sosfrates mit der Hypochondrie. Sofrates Spruchswort zusammengehalten mit der Ueberschrift des

belphischen Tempels. Unmerkungen über die Didaskalie des Apollo, oder feine Methode gu unterrichten. Runftgriff ber hermeneutif. Ginerlen Wahrheiten fonnen mit einem fehr ents gegengesehten Geifte ausgesprochen werden. Mannigfaltigfeit des Ginnes, mit dem Go. frates faate: ich weiß nichts, nach der ver-Schiedenen Beschaffenheit der Versonen , ju denen er es fagte. Berfuch einer Umschreibung ber Gedanken eines Menschen , ber uns fagt: ich spiele nicht, wenn er zu einer l'hombre-Partie aufgefordert wird. Gofrates Unwiffenbeit mit der Sfeptifer ihrer gusammengehalten. Unterschied zwischen Empfindung und einem Lehrfate oder Beweife deffelben. Glauben geschieht eben so wenig durch Grunde, als Schmeden und Geben. Phantafie ift nicht Glaube. Ein Giegel und Schluffel zu bes Sofrates Zeugniß von seiner Unwissenheit. Beweis, daß es leuten von Genie allemal erlaubt gemesen, unwissend und llebertreter ber Gefete gu fenn. Ueber den Dam on bes Gofrates. Sonderbarfeiten feiner Lebr = und Dentart als Corollaria feiner Unwiffenheit. Palingenefie der Geschichtschreiber. Einige Bahr. zeichen, daß Gofrates fur die Athenienfer gemacht war.

Dritter Abschnitt. Bon bes Sofrates bren Feldzügen. Bon feinen öffentlichen Hem-

tern. Warum Sofrates fein Autor geworben? 1. Grund der Uebereinstimmung mit fich felbit. 2. Unvermbaenheit. 3. Geine Saushaltung. 4. Mus Muthmaßungen über feine Ochreibart. Gine von feinen Varabeln und Unsvielungen angeführt und auf unsere Zeit angewandt. Go. frates wird als ein Miffethater verdammt. Geis ne Berbrechen. Wie er fich vertheidigt. Ein Ginfall erleichtert das Gewiffen feiner Richter. Gin Reft giebt ihm dreißig Tage Beit, fich jum Tode ju bereiten. Erscheinung nach dem Tobe. Spuren feiner gottlichen Gendung, nach Matons Mennung, in feiner frenwilligen Urmuth, noch mehr aber in seinem Ende, und der Ehre, die allen Propheten nach ihrem Bluts gerichte widerfahren.

Die Schluftrede besteht aus einigen furzen Lehren für diejenigen, die zum Dienste der Wahrheit geschickt sind, und aus einem Prognostico, was sie sich zum Lohne ihrer Arbeiten versprechen können.

Ich habe mich auf das Exempel des Aristoteles bezogen, der eine Schrift ausgab, von der er gestand, daß sie so gut als nicht ausgegeben wäre; bin also nicht der erste, der das Publicum äfft. Meine Gestunungen habe ich gegen dasselbe offenherzig ausgeschüttet und neige mich bloß wie Naeman vor dem Gögen feines herrn, wenn er ihn aus Pflicht in ben Tempel beffelben begleiten mußte.

Zwendeutigfeit und Fronie und Schwarmeren fonnen mir nicht feibst zur Last gelegt werben, weil fie bier nichts als Rachabmungen find meines Beiben und der fofratischen Schriftsteller, befonders Bolinabrofe's und Shaftesburn's. Der attische Batriotismus bes erffen und Die platenifche Begeifferung bes lets ten find die Maffer und Antipoden, auf die ich meine zween biefigen Freunde gewiesen. In meiner Zuschrift an zween habe ich noch eine Murhmaßung gewagt über das, was Go-Frates unter Lefern verfianden, die fchwimmen konnten, auch ihnen die Methode deffeiben in Beurtheilung dunfler Schriften angepriefen, daß man darin unterscheiden muffe basienige, was man berftanbe, bon bemienis gen, was man nicht verftande.

Alls einem Freunde kann ich Ihnen sagen, daß ich an dieser ganzen Abhandlung mit Lust gearbeitet und daß sie mir nach Wunsch gerathen. Da ich also mit mir selbst zufrieden senn kann, so ist mir an der öffentlichen Aufnahme wenig gelegen. Man mag den Wahrheiten wis dersprechen, so ist dieser Widerspruch ein Besweiß für sie. Man mag über ihre dunkle Einskeidung spotten oder eisersüchtig thun, so ist dies das Schicksal aller Moden, daß man sie weder

weder versteht zu beurtheilen noch nachzuah-

Ich mache mir eben fo wenig Gewiffen barans, mit meinem Wis zu scherzen, als Ifaac mit feiner Rebecca, ohne mich an das Fenfier des infernen Philifters ju fehren. Meine Fruhlingsfreude an Blumen, und die gute Laune meines Bergens bat mich nicht gehindert. an meinen Schopfer zu denfen, an den Schopfer meiner Jugend und ihrer Scherze. Sich fie unter dem Schatten, des ich begebe re, faat meine Dufe; und feine Krucht ift meiner Rebie fuß. Er führt mich in den Bein= Feller und die Liebe ift fein Panier über mir. Er erquickt mich mit Blumen und labt mich mit Mepfeln. Bald find es Ber: ge, bald Sugel, auf die ich wie ein flüchtiges Reb fpringe und Staub mache. Gie wiffen, daß meine Denkungsart nicht zusammenbangend und fo wenig als meine Schreibart nara ro Bouseopador, nach der Methode des Pfluges, gebt.

Sie warnen mich, liebster Freund, fur meinen Geift. Es ift mir lieb, an meine Gunzden und Thorheiten erinnert zu werden, weil selbige mir immer, wie dem Mundschenk des Wharao, Tofeph ins Gemuth bringen.

Ift es fein guter Geift, der mich auf die Zinne des Tempeis gepfianzt, so werde ich hamann's Schriften I. Th. 31

mich von derselben auf Ihre Zumuthung nicht herunterlassen, sondern mit Paulo sagen: Rein Hohes, fein Tiefes kann uns scheiden 2c, Oder mit David: Bettete ich mich in die Hölle, so bist du da. Rehme ich Flügel der Morgenröthe, so führt mich seine Linke und seine Rechte halt mich.

Sie werden also mit meiner Schwachheit des Fleisches Geduld haben. Alles, was ich Ihnen schreibe, fließt aus einem Vertrauen auf Ihre Freundschaft, and deren Stärke ich nicht verzweiste.

56. In J. G. Binoner, nach Riga.

Ronigeberg, ben 28. Cept. 1759.

Mein wahrer, alter Freund, Ich habe vorige Woche meinen Jesaias vom Buchbinder bekommen, und habe selbigen jest durchlesen können. Da ich aus dem bloßen Ansange von der Gute dieses Werkes urtheilte, so bin ich jest desso mehr zusrieden, daß ich es Ihnen überschieft, und empfehle es Ihrem Gebrausche. Es ist mir eine große Zusriedenheit, meine eigenen Empfindungen und Gedanken in Anderer Schriften zurückgeworsen zu sehen. Wenn ich diese Werke und Männer, welche ich jest kennen gelernt, vor meiner Reise nach England gelesen hätte, so wurde ich immer die Furcht haben, meine Erkenntniß als eine bloße Frucht einer menschlichen Belesenheit anzusehen oder

wenigstens in ungleich mehr Zweifel zu ziehen. Jest sind alle meine Betrachtungen von ihnen gewesen, ohne daß ich gewußt, daß sie meine Vorgänger waren. Jeh habe besonders in dem Commentar dieses Dieners des Evangelit viele Wahrheiten in starkem Lichte gefunden, die ich mir vor einigen Wochen Mühe gegeben zu schattiren, weil ich mir die Kühnheit dieses gesalbten Mannes nicht erlauben konnte noch wollte. Wenn ich das Vuch wenige Wochen eher gefannt hätte, so würde ich vielleicht dreister gewesen und weiter gegangen seyn.

Was unsere Controvers, alter, wahrer Freund, betrifft, so sehe ich selbige nicht als einen Anhang meiner Briefe an. Glauben wir einen Gott im Himmel und am Kreuz, eine unsterbliche Seele und ein ewig Gericht, so hat die Controvers mit allen den Dingen den genauesten Zusammenhang. Da ich heute sterben, und Sie morgen mir nachfolgen können, so will ich nicht mehr durch Gleichnisse mit Ihnen reden. Paulus ermahnte seine lieben Brüder ben den Barmherzigkeiten Gottes, sich nicht dieser Welt gleich zu stellen, und zu prüfen, welches da sen der gute, der wohls ge fällige und der vollkommene Wilste Gottes.

Meine Angelegenheiten mit jenen gehen Sie im fir en gen Berft and e nichts an, oder

boch fens nur fo weit, als es Ihnen wie et nem alten Freunde beliebt, fich felbiger angunehmen. Und diefes wie weit? durfen Gie fich weder bon mir noch von der Begenvarten por-Schreiben laffen. Es bleibt alfo immer pon bei. den Theilen ein Migbrauch der Freundschaft, wenn wir Ihnen den geringften Rothzwang barin anthun; und wenn ich an Ihrer Stelle ware, fo hatte ich mir davin von feinem gu nabe fommen laffen. Ungeachtet Diefer Grund. fate, die ich mich immer bestrebt nicht aus bem Gefichte zu verlieren, bin ich doch derjenige, welcher felbige am meiften übertreten bat oder ju haben icheint. Meine Berdammung murbe baber im Gerichte ber Bernunft größer als jener ihre fenn, die fich nicht die. fe Gefete der Bernunft und Billigfeit vorgeschrieben. hier muß ich Ihnen aber ein Rad in dem anderen entdecken. Ich bin Ihnen deßwegen wider mein Bewiffen und Gefühl to überlaftig in unferer Privatsache gewesen, weil ich gehofft und gewunscht, daß Gie mehr Unwen. bung babon auf fich felbft machen wurden, und nicht ben mir und meinen Untipoden fiehen bleiben. Wie oft bin ich aber an das leiden unseres Erlofers erinnert worden, ba feine Rachften , feine Tifchfreunde ber feimes vernahmen, und nicht wußten, mas er redete und was er ihnen zu verfte ben' geben wollte.

Man bat mich bart beschuldigt, daß ich Mittel verachtete, und von Gott, ich weiß nicht auf was fur eine unmittelbare Urt, gebolfen ju werden fuchte. Berachtete ich Mittel, fo mare ich ein Berachter gottlicher Drdnung. Wenn ich Mittel verachtete, fo wiebe ich feine Briefe schreiben und fein Wort mehr verlieren. Ich will ruhig, aber nicht unthätia fenn; ich will wuchern, aber nicht in ber Erbe graben. Wer ift aber ein Berachter ber Mittel ? Braucht Gott fein Mittel, uns gu befebren? Und was fur ein beffer Mittel, als ein alaubiges Weib fur einen unglaubigen Mann, oder umgekehrt, wie Gt. Paulus fagt? Bas fur ein beffer Mittel hatten fich meine Kreunde von Gott felbit erbitten fonnen, als mich, ben man fur einen alten , mabren Freund anfieht und immer angesehen bat, wenn er in eigenem Ramen fommt? Weil man aber ben nicht fennt, der mich gefandt hat, so bin ich auch verworfen, so baid ich in feinem Ramen fomme. Wer ift alfo ein Berachter ber Mittel? Ich fete etwas an den Mitteln aus, Die fie zu ihren irdischen Absichten wählen; und fie permerfen den, den Gott verfiegelt bat gum Dienfte ibrer Geelen.

Mein erfter Brief, den ich aus England schrieb, war mit der frohlichen Botschaft angefüllt: Ich habe den funden, von welchem Mose im Seset und die Propheten geschrieben

haben; des Menschen Sohn ift der Schöpfer, Regierer und Wiederbringer aller Dinge, der Erlöser und Nichter des menschlichen Geschlechts. Ich bin also nicht wie ein Mörder oder Dieb, soudern durch die rechte Thur eingegangen.

Ich bin meinem Freunde mit meinen Nestigionsgrillen lange nicht so beschwerlich gewesen in meinem Umgange, als ich von seinen Handlungs — und Staatsideen aushalten mußste, da ich noch keinen Begriff von diesen Schwarzstünstelenen hatte, bis ich auch diese Geheimnisse und ihre Eitelkeit ihm zu Gefallen kennen lernte, und vielleicht eben so weit in der Theorie davon als er hätte kommen können, wenn ich Lust und Liebe zur Praktif gehabt hätte.

Ich weiß, daß meinen Freunden eckelt vor der lofen Speise, die sie in meinen Briefen sinden. Was lese ich aber in ihren? nichts als die Schlusse meines eigenen Fleisches und Blutes, das verderbter ist als ihr eigenes, nichts als das Murren und die Heuchelen meines eigenen alten Adams, den ich mit meinen eigenen Satyren geißle, und die Striemen das von eher als sie selbst fühle, länger als sie selbst behalte und mehr darunter brumme und girre als sie, weil ich mehr Leben, mehr Uffect, mehr Leidenschaft besitze, nach ihrem eigenen Seständnis.

.... Glauben Sie nicht, liebster Freund, bag ich allein unerkannte Sunden begehe. Ift

mein übertriebener Ernst und Eifer eine? Was denft Gott von Ihrer kanigkeit, Furchtsamkeit und zurückhaltendem Sinne, wenn man mit Posaunen reden muß? Der Schade, den ich mir durch meine heftigkeit zuziehe, ist ein bloß sinnlicher Betrug; ich gewinne daben. Die Vortheile, die Sie durch Ihre Menschenfurcht und keutseligkeit zu ziehen glauben, sind Scheingüter, die aber für Sie Schaden zur Folge haben.

Ueberlegen Sie selbst, ob es mir nicht gleich, gultig, daß ich menschlich rede, senn kann, man mag mein Zeugniß von Christo oder mein Christenthum für Schwärmeren, einen Deckmantet des Stolzes, und ich weiß nicht worfür halten. Nichten die aber nicht und lästern, die so urtheilen und auf dieses gefährliche Urtheil trauen? Ist denn die Bibel ein Pasquill, die das menschliche Herz als unergründlich bösse beschreibt, und ist diese Wahrheit eine Sastyre auf das menschliche Geschlecht?

habe ich irrige Grundfaße, so will ich aus der Schrift belehrt senn, und sehr gerne von Ihnen. Daß man aber ins Gelag hinein schreyt: Er geht in allem zu weit, ist für mich nichts geredet. Soll ich den Arebsgang gehen? Davor wird mich Gott behüten. Was nennt ihr denn zu weit? Soll mir eure Vernunft die Grenzen meiner Pflichten seßen? Das leis de ich nicht von meiner eigenen, und die ist

mir doch immer die nächste. Wenn ich der nicht glaube, wie könnte ich einer fremden glauben? Fehlt es mir denn an Licht auf meinem Wege? Es brennt wie die Sonne, und es liegt an euch, daß ihr die Augen nicht muthwillig verschlies bet, oder Gott so lange anrufet, bis er euch sehend macht. Einem Schenden wird es aber nicht so leicht fallen, Gott um erleuchtete Ausgen zu bitten, und die Gesunden brauchen feis pen Arzt.

57. An feinen Bruber nach Riga. Königsberg am Michaelistage 1759.

Mein lieber Bruder, du haft beinem Bater nicht geschrieben , ungeachtet es bir wurde leichter gewesen seyn, an ihn als an mich zu fcbreiben. Du haft meiner Bitte und der Erinnerung deines Freundes nicht nachgegeben , und an ihn die Aufschrift gemacht, und gleich mit deiner Apologie angefangen, wodurch er sowohl als ich beunruhigt worden, durch beinen Gril-Ienbrief, wie er ibn nannte. Du fennft mein Gefühl fur meine Freunde, und bringft jemand mit ins Spiel, der gar nicht zu dem Inhalte meines Briefes gehort, der allemal fo oft von dir die Rede hier gewesen, deine Parten gehalten und dir ein gutes Zeugniß gegeben. Wenn es darauf antame, wer feine Bunge am meiften gabme, fo weiß ich nicht, ob du hierin gerechtfertigt fenn wurdent. Ich bin nicht gekommen zu richten, fondern das Berlorene zu fuchen; und wenn ich das erfte thue, so ist es ein fremd Werk für mich, und nichts als die Scinnne eines Predigers in der Wüsse, der den Weg bereiten will dem Konige unserer Herzen und Reigungen.

Mein Urtheil ift über Dinge gegangen, denen ich gewissermaßen mehr gewachsen bin, als du. Es fehlt dir an Defail in unsern handeln, und wenn du auch das hattest, an Ropf und Herz in der Art, ich saze, in der Art, daß du feine Beleidigung datin findest.

Dein Gleichnis von zwen Maeckstberrohren will nichts fagen. Ich rucke es beswegen auf, weil du damit scheinst viel sagen zu wollen, Zwen Queckstberrohren werden nicht von selbst zusammen gestoßen, sondern ihr Zusammenrioß muß von einem Zufalle oder Willen hertommen. Wir sind beide in Gottes Hand, und der geht mit uns nicht ungeschieft, nicht uns vorsichtig, nicht blindlings um.

Du sprichst mir die christliche Bruderliebe ab; dann ist mein Glaube todt, ein gemaltes, und fein brennendes und scheinendes Licht. Liebst du deine Kinder auch so, daß du ihrer Rach-läßigkeit, Unachtsamkeit, Unart durch die Finger siehst? Ja, nach den Begriffen der Kinder heißt das lieben, aber nicht nach den Begriffen eines vernünstigen und redlichen

Baters und Lehrers, der die am meiffen an Gottes Stelle guchtigt, die er lieb hat.

unsere Herzen kalt, verwirrt alle Begriffe unserer Vernunft, unterdessen wir, ich weiß nicht was für ein, gutes Herz in unserm Vusen und eine vernünstige Denkungsart in unsern Handlungen träumen. Worin besteht denn dieß alles? Bloß in der Uebereinstimmung mit andern Menschen, die auch so denken, so reden, so urtheilen, so handeln wie wir, und in deren Gesellschaft wir schrenen: Hier ist des Herrn Tempel! Hier ist Christus? Warum? Ich vergebe, ich liebe, ich beleidige nicht. — Ist alles gelogen; Gott gelogen, der da sagt: alle Menschen sind Lügner; Christo gelogen der da sagt: ich bin kein Arzt für Gesunde.

58. Un 3. G. Binbner , nach Riga.

Ronigsberg, ben 12. Oct. 1759.

mundo non optimo disputirt. Ich habe bloß hineingeguckt in seine Dissertation, und die Lust verging mir sie zu lesen; ich ging ins Ausditorium, und die Lust verging mir zu hören. Bleib zu Hause, dachte ich, damit du dich nicht ärgern darfst, und sich andere an dir nicht ärgern. Herr Mag. Kant ist zu oppeniren ersucht worden, hat es aber verbeten, und dasur eine Einladungsschrift zu seinen Borles

fungen, über ben Dytimismus, brucken laffen, die ich fur Gie aufbebe. Er bat mir auch ein Eremplar babon jugefchicft. Geine Grunde perfiebe ich nicht: feine Einfalle aber find blinde Jungen, die eine eilfertige Sundin ge= worfen. Wenn es der Mube lobnte, ibn zu widerlegen, so hatte ich mir wohl die Mube geben megen, ibn ju verfteben. Er beruft fich auf bas Gange, um von ber Welt zu urtheilen. Dazu gehört aber ein Wiffen, das fein Studwerf mehr ift. Bom Gangen alfo auf die Fragmente zu schließen, ift eben fo, als von dem Unbefannten auf bas Befannte. Ein Philosoph also, der mir befiehlt, auf das Gange zu feben, thut eine eben fo fchwere Korderung an mich, als ein anderer, der mir befiehlt, auf das herz zu feben, mit dem er schreibt. Das Cange ift mir eben fo verborgen, wie mir dein Berg ift. Mennft du benn, daß ich ein Gott bin? Du machft mich dazu durch deine Sprothese, oder baltst dich felbft dafur. Db der Stolz nicht öfters ein Rind des Leichtfinus ift, gehört fur die Renner des menschlichen Bergens; um wie viel aber ein leichtstümiger Stolz beffer ober ichlechter als ein fieifer ift , damit mag fich ein Geel. meffer abgeben. Die Unwiffenheit ober Rluch: tigfeit im Denfen macht eigentlich folge Geis fter; je mehr man aber barin weiter kommt, besto bemutbiger wird man, nicht im Stol, fondern am inwendigen Menschen, den fein Auge ficht und fein Ohr hort und feine Elle ausmißt.

Die Predigten des Baumgarten über die Lufternheit fich felbst zu belfen , babe ich borber felbst gelesen, ebe fie Ihnen bengelegt worben. Sie werden fich 14 Tage zu feinen Un= merfungen Beit nehmen. Wer benfen will, und fich auf die Gabe ju benten beruft, muß fo benfen, wie diefer philosophische Gesethrediaer des Evangelii, und fich doch noch immer Schwache und Unwiffen beit bewußt fenn. Wer, wie die Rinder, hintennach deufen und andern nachplappern will, und fich doch auf das Korum der Bernunft beruft, ber muß gegedt und nicht widerlegt werden, muß mit der Schule ber Roffe und Mauler fur lieb nehmen, muß jum Marren gemacht werben, und fich ichamen lernen, wenn er nicht benfen fernen will.

und find ein Schriftgelehrter, ohne "schriftztoll" zu senn. Sie beweisen Ihren Glauben durch Engend, und in Ihrer Eugend Bescheidenheit und Mäßigkeit, und brüderliche Liebe und allgemeine Liebe. So bald können die Armen reich werden und die Hungrigen mit Gütern überfüllt. Hüten Sie sich vor den Rlippen, vor denen Sie mich so treuherzig gewarnt.

Es fehlt nicht viel, fo fallen Gie in Offenbarungen. Gie find nicht herr mehr von Ihrem Geifte, ungeachtet Paulus den Propheten biefes beplegt. Gie wiffen nicht, marum Sie schreiben oder mogu? aber Sie follen es schreiben? und was denn? daß ich in Alre men : Schulen auftreten foll. Sie fommen mit Diefem Ginfalle ju fpat, aufrichtig ju fagen. In der Abschiedspredigt, Die mir ein Rnecht bes herrn in England halten mußte, bieß es: Be bein Brod mit Freuden, und trink beinen Wein mit gurem Muthe ic. Mein Bater giebt mir alles reichlich, was zur Leibes Nahrung und Rothdurft gehört, und hat mich nicht bergerufen, mich in die Urmen = Schulen gu verpflangen, fondern zu feiner Handreichung, Wer fren ift und fenn tann, foll nicht ein Anecht werden, und wem Gott ein Erbtheil unter ben Bauptern feines Bolfes und Gigenthumes gugedacht, foll nicht ein Gibeoniter aus Demuth werden. David verließ nicht feinen Thron ben feinem Thurhuterdienft im Tempel. Dag mich Gott in ein Reld getrieben bat, das Diffein und Dorn en tragt, erfenne ich mit Danf und Demuth.

Ihre Unmerkung ift fehr richtig, bas der Leichtsinn uns nicht erlaubt, folg zu senn. Er macht uns aber besto eitler. Die Eitelkeit ift ein Uffe des Stolzes.

Ein Berg ohne Leidenschaften, ohne Uffecte, ift ein Kopf ohne Begriffe, ohne Mark. Db bas Christenthum folde Bergen und Ropfe verlangt, zweifle ich febr. Wie Gie beten fonnen: Sch bin blind, lebre mich, o Gott, deine Rechte, und doch daben fo flare Augen haben . Licht und Kinsterniß in mir auf ein Saar au unterscheiden, was der Geift und das Aleisch in Ihnen sowohl als in mir thue, begreife ich nicht. "Treiben Gie die Berleugnung Ihrer Rernunft und Phantafie nicht zu weit. Bernunft und Abantafie find Gaben Gottes, Die man nicht verwerfen muß." Das Galg ift eine aute Sache, es muß aber nicht bumm fenn, fonft ift es Galz und fein Galz. Ein ungefalzen Salz und ein chriftlicher Gofrates geho. ren in eine Rlaffe, Der Gofrates, beffen Denkwurdigkeiten ich geschrieben, war der größte Idiot in seiner Theorie, und der großte Go. phist in feiner Praxis. Lefen Gie nur das Gefprach mit Alcibiades. Berfteben Gie eben den Sofrates, oder vielleicht einen andern, der ein Prabihans der weisen und flugen Leute ift, und Die Maste farter Geifier ? Mein Sofrates bleibt als ein Beide groß und nachahmungswurdig. Das Christenthum wurde seinen Glang verbunfeln.

Bu hirtenbriefen gehören zwen Griffel, ber Griffel Webe und der Griffel Sanft. Wir muffen die Bibel nicht nach Paragraphen, sondern gang lefen; es ift ein zwenschneidig Schwert, und Gott muß uns Gnade geben, es recht zu theilen, zur Nechten und zur Linken damit umzugehen. 1. Cor. 4, 21,

Ja, dieß ist meines Herzens Wunsch, mit dem Mag. Kant nicht Paragraphenweise, sons dern das Ganze, was man geschrieben und gezlebt, zu überlegen, damit das Tumultuarische nicht das Gute erstiese. Sind wir aber nicht Kinder am Verstande? Wir erstiesen am Unzgezieser, und getrauen uns Kameele zu verzschlucken. Wir sind zu ungeduldig und flatterzhaft, seidene Fåden durch das Nadelbhr zu treffen, und fordern Schiffseile.

Ich will nichts erklaren. Ihr gutes Bergift ber beste Ereget meiner schweren Stellen, und Sie haben einen schnellen Zeugen an Iherem Gewissen.

Ob es eitle Schulweisheit ift, in Gleichniffen und Spruchwörtern zu reden, mogen Sie als ein Prediger dieser Weisheit am besten wiffen. Wenn die Moral durch asopische Larven eckel gemacht wird, warum haben die Evangelienbucher so viele Parabeln?

Da unser Briefwechsel immer mehr ausarten mochte, und man weder auf die Schranfen Ucht geben kann noch will, die ich mir setze; da ich die Grenzen ehre, vor denen sich die Wellen meines Stolzes legen muffen; da mir meine Briefe Arbeit kosten, die Tage kurz und die Nachte lang für mich werden, ich Beschäftigungen sowohl als Nebendinge nach dem Maße meiner Zeit und Rräfte habe; so wünschte ich, daß wir uns eine Weile ausruhten. Wollen Sie noch hierauf antworten; gut; lieber nicht, doch wie Sie wollen. Haben Sie mir etwas aufzutragen oder zu melden, so bin ich zu Ihren Diensten der näch sie und schuldigste. Fällt mir etwas vor, so bediene ich mich gleicher Frenheit.

. Gie find vielleicht zu bescheiden, mir einen Waffenftillfand unter der Bedingung eines ganglichen Stillschweigens aufzulegen; ich will mein Werk durch diese Grobbeit fronen. Da Ihre Untworten mehr aus einer gefestichen Gefälligkeit zu fließen icheinen, fo find dieß feine Oflichten der Freundschaft, die alle Menschensabungen, wie die Roth und die Liebe, bricht, und feine Gefete fennt, fondern wie die Luft, der Othem unferes Mundes, fren fenn will. Ein naturlicher Sang zur Frenheit ift mir gewissermaßen mehr naturlich als Ihnen; ich liebe also auch in dieser Absicht das Christenthum als eine lebre, die meinen Leid en= fich aften angemeffen ift, die nicht eine Salge faule, fondern einen neuen Menichen berlangt und verspricht. Wo der Geift Gottes ift, da ift Frenheit. Und die Wahrheit macht uns fren. Die Gerechtigfeit in Chrifto ift fein Ochnurleibs

leib, fondern ein Harnifch, an den fich ein Streiter, wie ein Macenas an feine lofe Tracht, gewohnt.

Ich habe Ihren Hrn. Schwager noch nicht gehört und mable mir feine Prediger mehr, sondern nehme für lieb mit dem, welchen der liebe Gott giebt. Baumgarten, Forstmann, Meichel, Paulus und Rephas sind Menschen, und ich höre öfters mit mehr Freude das Wort Gottes im Munde eines Pharisaers, als eines Zeugen wider seinen Willen, als aus dem Munde eines Engels des Lichts.

Für leute, die blode Augen haben, ift die schwarze Farbe eines Predigers erträglicher, als ein glanzender Talar; und mit Ihrer pragmatischen Regel, franke Augen durch das Licht zu flarten, bin ich nicht einig. Schirme, Borhänge, gefärbte Glaser, Wolken und ein Wiederschein im Wasser, find Methoden der Natur, der Vernunft und des Geschmacks.

So bald ich meine sofratischen Denkwurdigfeiten erhalte, schicke ich ein Exemplar. Wer sich daran ärgert, thut sich selbst Schaden. Wahrheiten, Grundsägen, Systemen bin ich nicht gewachsen. Brocken, Fragmente, Grillen, Einfälle, Ein jeder nach seinem Grund und Boden. Ich warte mit Ungeduld auf den Abbruck. Ich bin jusqu'à revoir

Ihr Freund in petto,

59. An feinen Bruber nach Riga.

Ronigs berg, ben 24. Det. 1759.

Jaselhühner von Tilse geschieft, davon ich die Hafelhühner von Tilse geschieft, davon ich die Halfte gern mit meinem abreisenden Freunde B. verzehren wollte. Auf morgen Mittag hoffnung ben meinem heutigen Morgenbesuche, von dem ich jest eben komme. Er reist diese Woche ab. Du warft besorgt, mit was für einem air du ihn wiedersehen solltest. Als den Freund und Bohlthäter deines einzigen Bruders.

Ich hoffe, funftige Woche die griechische Grammatik mit allen möglichen Sulfsmitteln anzufangen, und werde den jungen Er. zu meisnem Mitarbeiter darin mahlen.

Ich habe des berüchtigten Bernds leben gelefen und ein Paar von seinen Schriften durchblätttert, die mir das übrige zu sehen keine
Luft machen. Das erste ist das einzige Buch
in seiner Art. Ich urtheile nach dem Bilde
des Mannes von sich selbst. Es fehlte ihm an
Urtbeilskraft I. in der Erkenntniß seiner selbst,
2. in seinen Sähen und in seinem Styl. Beiz
und Eitelkeit guckt allenthalben hervor, ungeachtet er beide Eigenschaften niemals an sich
erkannt. Aufrichtig ist er gewesen, daß er nichts
von sich verschwiegen. Was ein Mann nicht
weiß, kann er nicht sagen. Sein schwach Judicium hat ihn wider Willen zu einem heuch-

fer gemacht. Und mas offenbare Lugen find, ift in ihm bloß Schwäche bes Berffandes. Gin gefeslich Christenthum kann man gleichfalls in dem Leben diefes Mannes feben, und die mubfamen Wege, Die es uns folpern lehrt; Die Rurcht des Todes, in der und baffelbe fiben laft ac. Durch das gange Buch bin ich bestätigt morben in meiner alten Snvothese, daß Snvocondrie in Leidenschaften ibren Urfprung nimmt. Diese Memoiren find febr brauchbar, wenn man Rleinigfeiten mit Berftand anfeben und anwenden fann , fonst bleibt es ein langweili. ges ober albernes Buch , bas weder Beranus gen noch Rusen geben fann, einem leichtfinnigen Lefer Edel und Belachter erwedt, eis nem hppochondrischen aber angft und bange macht, ohne ibn fluger ju machen. Kallt es dir einmal in die Sande und bu haft luft es ju lefen, fo fonnen dir diefe furgen Anmerfungen jum Leitfaben bienen.

60, An feinen Bruber nach Riga. Ronigeberg, ben 30. Dit. 1759,

Des hen, Rectors Brief habe ich gestern erhalten, der mir dein Wohlbefinden berichtet. Ich werde ihm nicht antworten. Es bleibt ben meinem Vorsat, unsern Briefwechsel zu unterbrechen auf eine Zeit lang. Außer vielen aus Berlichen Grunden, an deren Erklärung niemand gelegen ift, horen die beiden inneren Be-

flimmungen meines Briefwechfels auf. Meine Commiffion an ibn ift ju Ende ; ich babe ibm nichts mehr zu fagen. Die andere Urfache hat gleichfalls aufgehort. Mein Freund ift Sonntags abgereist, und fchicfte geftern ben Magister Rant, uns nochmals grußen zu laffen. Ich preise Gott fur alle die Gnade, die Er mir erwiesen. Berr B. bat mir alle die Ucht fa ma feilt, Redlichkeit und Bartlichkeit erwiesen, die aute Freunde fich schuldig find, wenn fie fich gleich genothigt feben, nach ber-Schiedenen Entwurfen zu leben. Ich fann ihm nichts barin gur Laft legen , muß aber die Chre davon auch dem Geber aller guten Gaben, worunter auch das thaliche Brod der Freundschaft gehort, allein auschreiben.

Ich lese jest den Chrysostomus, und werde dir eine Stelle abschreiben, die ich heute
gelesen. "Du mußt dir Freunde machen? Mache dir Freunde Gott zur Ehre. Du mußt dir Feinde machen? Mache dir Feinde Gott zur Ehre. Wenn wir uns auch nicht solche Freunde gewinnen, durch welche wir Reichthumer
erlangen, deren Lisch wir genießen, und durch
welche wir mächtig werden können, so wollen
wir diejenigen auf such en und uns zu Freunden machen, die unsere Seelen immer
in Ordnung halten, die uns zur Erfüllung unserer Pslichten ermahnen, die uns befrasen, wenn wir sündigen, die uns aus-

richten, wenn wir ftraucheln, und bie uns mit Bebet und Rath benfteben, um uns ju Gott gu bringen. Biederum burfen wir und um Gottes willen Rein de machen. Menn du einen Schwelger und Unreinen fiebft. einen Menfchen voll Bosbeit, voll irriger gebren, ber bich jum Rall gu bringen und dir ju schaden sucht, so weiche von ihm und fliebe guruch. Das verlangt Chrifins bon dir : wenn dich bein rechtes Auge argert, To reif es aus. Er befiehlt dir beine lieba ffen Freunde, die dir fo theuer als beine Augen, und ben den Geschäften Diefes Lebens eben fo unentbehrlich find, auszureißen und wegzuwerfen, wenn fie bir an beiner Seligfeit hinderlich find."

Ich habe gestern seine sechs Bucher vom Priesterthum mit viel Zufriedenheit gelesen. Weil das Christenthum in einem königlichen Priesterthum besteht, so ist dieß ein Buch für jeden Christen. Ein Kunstrichter wird mehr Hypochondrie als Beredsamkeit darin sinden. Was für ängstliche, schwülstige, übertrieben e Begriffe machte sich dieser Mann von seinem Stande, und wie furchtsam und schlecht dachte er von sich selbk! Ich habe eine schwache, kleine Seele, schreibt er, die nicht allein vielen Leidenschaften, sondern der bittersten unter allen, der Misgunst, leicht unterworfen if, die weder die Schmach noch

die Ehre gelassen ertragen kann, sondern von dieser über die Maßen aufschwillt und von jester allzu sehr erniedrigt wird. —

Meine Entschuldigung, unsern Briefwechsel bis auf långere Tage auszusehen, ift nicht zum Schein. Es fehlt mir gewiß an Zeit, unnühe Briefe zu schreiben, von denen ich Rechenschaft ablegen soll, und mein Gemuth ist durch allerhand Sorgen seiner ersten Munterkeit beraubt, zu der ich mich sammeln will und muß. Ich habe nicht aufs ungewisse gelaufen noch in die Luft gesochten, sondern ein Ziel und Gegenstand gehabt, die ich erreicht. Wenn der Ackersmann seine Saat ausgestreut, so sindet er seine Ruhe in kleinen Hansgeschäften und überläßt sein Ackerwerk dem Segen Gottes.

Chrysostomus hat funf Predigten über die Unbegreiflich eit Gottes geschrieben, durch deren Lesung sich die Philosophen ein wenig unterrichten können, welche aus den Eigen schaften Wesens so viel problematische Wahrheiten herzuleiten im Stande sind. Die Joee, welche sich Schulgelehrte von Gott und seinen Eigenschaften machen, ist vielleicht schlechter als der Athenienser Altar, auf dem sie einem unbefannten Gott dienen. Doch wenn der Philosoph nur weiß, daß Gott das höchste Wesen ist, so sießt aus diesem Begriffe seine höchste Weisheit und Güte, das Urtheil über seine Werke, wie eine Zigeu-

nerin aus ben Zügen der Hand den ganzen Lebenslanf eines Menschen, oder wie ein Moralist aus dem gegebenen Charafter den ganzen Mechanismus sittlicher Handlungen herleiten fann. Wer also den Beweis einer besten Welt auf die Eigenschaften eines unsichtbaren und unbegreistichen Wesens gründen will, der versieht seine Frage nicht, und in welches Fach sie gehört.

Ich habe gestern das griechische Testament Gott Lob wieder anfangen können, und eine griechische Grammatif von ein Paar Bogen gestunden, wie ich sie gewünscht. Der Verfasser heißt Wagner. Man muß sie mit ein wenig viel Aufmerksamkeit lesen, wenn man ihren Rusten und Gebrauch einsehen will. Ein Grund, riß von der Art hat mir immer im Kopf gestegen. Es hat alle die Volksommenheiten in sich, die ich an einem Schulbuche wünschte; kurz, rund und trock en. Es gehört aber bennahe eben so viel Mühe dazu, derzleichen Bogen zu lesen, als sie zu schreiben.

Ich las jungst Opigens Buchlein von der deutschen Poeteren, das er in fünf Tagen geschrieben. Dieß ist leicht möglich ben einem Manne, der seiner Materie Meister ist. Ich habe auch daben die Genüge und Ruhe empfunden, welche man schöpft aus dem geheimen Gespräch und Gemeinschaft der großen Seelen, die seit

hundert, ja taufend Jahren mit und reden, wie er felbft fich ausdruckt.

61. Un 3. G. Lindner, nach Riga.

Ronigsberg, ben zten Rov. 1759.

Die Einlage hat mir Ihre Fran Mutter zugeschickt. Sie ist auf dem Lande, und war so gutig, mich noch den Tag ihrer Abreise zu besuchen und mit mir Abrede zu nehmen. Sie werden also so gutig senn, alles was von Briefen oder Sachen an sie kommen soll, an mich zu adressiren.

ren Brief erhalten; ich werde zu ihm gehen. Wir stehen so mit einander, daß ich bald eine sehr nahe, bald eine sehr entfernte Berbindung mit ihm zu haben voraussehe.

## 62. Un Rant.

Geehrter Freund! Dieser Rame ift nicht ein leeres Wort fur mich, sondern eine Quelle von Pflichten und Entzückungen, die sich auf einander beziehen. Aus diesem Gesichtspuncte werden Sie die Beplage beurtheilen. Es gehört nicht immer ein Scheffel Salz zu dem Bundniffe, das man Freundschaft nennt. Ich schmeichle mir also, daß ich mit dem handvoll abkommen werde, womit ich gegenwärtigen Brief habe wurzen muffen.

Ihr Stillschweigen über gewisse Dinge, wo die Redlichkeit einem Stummen die Zunge lofen wurde, ist eine Beleidigung für mich, die ich eben so wenig erklären kann, oder so schlecht erklären muß, als Sie meine auffahrende hiße.

Ich babe Luft, an dem Werke zu arbeiten, babon die Rede unter und ift. Fur einen eingigen ift es zu schwer, und zwen find beffer als dren. Wir mochten auch vielleicht von einigem Geschicke bagu fenn, und von einem 3ufdnitte, ber gufammenvaßte. Wir muffen aber unfere och wach en und Blogen fo genau kennen lernen , daß feine Eifersucht noch Dif. verffandnik unter uns moglich ift. Auf Schwachen und Blogen grundet fich die Liebe, und auf diese die Fruchtbarfeit. Gie muffen mich das ber mit eben dem Rachdruck guruckstoßen, womit ich Sie angreife, und mit eben ber Gewalt fich meinen Vorurtheilen widerseten, womit ich die Ihrigen angreife; oder Ihre Liebe zur Wahrheit und Tugend wird in meinen Augen fo verachtlich als Bublerfunfte ausfeben.

Einigkeit gehört also zu uuserem Entwurfe. Die darf nicht in Ideen senn und kann darin
nicht gesucht noch erhalten werden, sondern in
der Rraft und dem Geiste, dem selbst Ideen unterworfen sind; wie die Bilder des rechten und
linten Auges durch die Einheit des Gesichtsnervs
zusammenfließen.

Ich wunschte daher, daß Sie mich über meine zwen Briefe von dieser Materie zur Rede gefent hatten. Es ift Ihnen aber nichts daran gelegen mich zu verstehen oder nicht zu berstehen,
wenn Sie mich, nur so ungefahr erklaren können,
daß Sie daben nicht zu Schanden werden und ich
nicht alle gute Mennung verliere. Das heißt
nicht philosophisch, nicht aufrichtig, nicht freundschaftlich gehandelt.

Meine Unerbietung war, die Stelle des Kindes zu vertreten. Sie sollten mich daher ausfragen: wie weit ich gefommen? Wie und was ich wüßte? und Jhr Gebäude darnach einrichten. Sie segen aber schon zum Vorans, daß das Kinderenen sind, was ich gelernt. Dieß ist gegen abte Menschenliebe eines Lehrers, der sich anch den schlechtesten Grund ben seinem Schüler gefallen läßt, und ihn durch das, was er schon weiß, und wodurch er ihn überführt, daß er es schon weiß, ausmuntert, mehr und weiter und besserzu lernen. Sapienti sat. Wissen Sie nun, warum die Jesuiten so gute Schulmeister und seine Staatsleute sind?

Soll ich nicht brennen, wenn jemand an mir geargert wird? Und woran denn? Un meinem Stolz. Ich sage Ihnen, Sie muffen diesen Stolz fuhlen, oder wenigstens nachahmen, ja übertreffen können; oder auch meine Demuth um Muster wählen und die Lust der Autorschaft

verlengnen. Oder beweisen Sie mir, daß Ihre Eitelfeit beffer ift, als der Stolz, der Sie argert, und die Demuth, die Sie verachten.

Es ist ein Zug des Stolzes an Cafar, meines Wissens, daß er sich nicht eher zufrieden gab, bis er alles gethan hatte und nichts übrig blieb. Wo Andere zu schwach sind, Hindernisse zu machen, wirft er sich selbst Alpen in den Weg, um seine Geduld, seinen Muth, seine Größe zu zeigen. Ehre ist ihm lieber als Leben. Ein fluger Geist denkt nicht so und handelt ganz anders; viel weniger ein weiser Mann.

Wenn Sie 'sich sch am en, oder vielleicht unvermögend sind, siolzzu senn, so lafsen Sie Ihre Feder schlasen, wenigstens zu dem Werk, woran ich Antheil nehmen soll. In diesem Fall ist es über Ihren Gesichtskreis und Ihren Schultern überlegen.

Fürchten Sie sich nicht vor Ihrem Stolz. Er wird genug gedemuthigt werden in der Ausführ, ung des Werks. Wie wurden Sie aber ohne diefe leidenschaft die Muhe und Gefahr Ihres Weges übersehen können?

Es gehört Stolz zum Beten; es gehört Stolz zum Ur beiten. Ein eitler Mensch fann weder eines noch bas andere, oder sein Besten und Arbeiten ist Betrug und Gaufelen. Er sch amt fich zu graben und zu betteln; oder er wird ein betender Battologist und polypragmatisscher Faullenzer. d'Alembert und Diderot haben

bem Lamen ihrer Nation zur Ehre eine Enchelo, padie aufführen wollen; sie haben nicht 8 gesthan. Warum ift es ihnen mißlungen? die Fehsler ihres Planes können und mehr unterrichten, als die guten Seiten desselben.

Wenn wir an Einem Jode ziehen wollen, fo muffen wir gleich gesinnt seyn. Es ist also bie Frage, ob Sie zu meinem Stolz sich erheben wollen, oder obich mich zu Ihrer Eitelfeit herunterlaffen soll? Ich habe Ihnen schon im Vorbenzehen bewiesen, daß wir hindernisse finden werzen, denen die Eitelfeit zu schwach ist ins Gesicht zu sehen, geschweige, sie zu überwinden.

Mein Stolz fommt Ihnen unerträglich vor; ich urtheile von Ihrer Eitelfeit weit gelinder. Ein Axiom ist einer Hypothese vorzuziehen; die letztere aber ist nicht zu verwerfen; man muß sie aber nicht wie einen Grundstein, sondern wie ein Sert ust gebrauchen.

Der Geist unseres Buchs soll moralisch senni Wenn wir es felbst nicht sind, wie sosten wir denselben unserem Werke und unsern Lesern mittheilen können? Wir werden, als Blinde, Leiter von Blinden zu werden uns aufdringen, ich sage, uns aufdringen, ohne Beruf und Noth.

Die Ratur ift ein Buch, ein Brief, eine Fabel (im philosophischen Verstande) oder wie Sie sie nennen wollen. Geset, wir kennen alle Buchstaben darin so gut wie möglich, wir können alle Wörter spllabiren und aussprechen,

wir wissen sogar die Sprache, in der ce geschrieben ist — Ist das alles schon genug, ein Buch
zu verstehen, darüber zu urtheilen, einen Character davon oder einen Auszug zu machen? Es gehört also mehr dazu als Physis um die Natur auszulegen. Physis ist nichts als das ABC. Die Natur ist eine Aequation einer unbefannten Größe; ein hebräisch Wort, das mit bloßen
Mitlautern geschrieben wird, zu dem der Verstand die Puncte sesen muß.

Birfichreiben für eine Nation, wie die franzonischen Encyclopadiften, aber für ein Bolf, das Maler und Dichter fordert.

Mediocribus esse poetis Non homines, non Di, non concessere columnae.

Das ift fein Einfall des Horas, fondern ein Gefet der Natur und des guten Geschmacks. Alle Jeen aber stehen in Ihrem Verstande wie die Bilder in Ihrem Auge umgefehrt; Einfalle sehen Sie für Wahrheiten, und diese für jene an. Mit dieser umgekehrten Denkungsart werden wir unmöglich zusammenkommen konnen.

Sie haben auf meine Einwurfe nichts geants wortet, und denken vielleicht auf einen neuen Plan. Der Plan, auf den ich gehe, gehört mir nicht, sondern ist das Eigenthum jedes Kindes und hat Wose zum Urheber, dessen Unsehen ich bester im Nothfall vertheidigen will, als mein eigenes.

Wenn Sie ein Lehrer für Kinder seyn wollen, so müssen Sie ein väterlich Herz gegen sie haben, und dann werden Sie, ohne roth zu werden, auf das hölzerne Pferd der mosaischen Mähre sich zu sesen wissen. Was Ihnen ein hölzern Pferd vorstommt, ist vielleicht ein gestügeltes ——— Ich sehe, leider, daß Philosophen nicht bester als Kinder sind, und daß man sie ebenso in ein Feenland führen muß, um sie klüger zu machen oder vielmehr ausmerksam zu erhalten.

Ich fage es Ihnen mit Verdruß, daß Sie meinen ersten Brief nicht verstanden haben; und es muß doch wahr fenn, daß ich schwerer schreibe, als ich es selbst weiß und Sie mir zugeben wollen. Es geht meinen Briefen nicht allein so, sondern mit dem platonischen Gespräch über die menschliche Natur kommen Sie auch nicht fort. Sie saugen an Mücken und schlucken Kamele.

Steht nicht darin geschrieben, und ist es nicht grundlich genug bewiesen, daß keine Unwissenheit und schadet, sondern bloß diejenige, die wir für Erkenntniß halten? Ich sehe noch hinzu, daß keine Unwissenheit und verdammen kann, als wenn wir Wahrheiten für Irrthumer verwersen und verabscheuen. Ist es dir nicht gesagt? wird es dann heißen; ja, es ist mir gesagt, ich wollte es aber nicht glauben, oder es kam mir abgeschmackt vor, oder ich hatte meine Lügner lieber.

Sehen Sie immer meine Parrhesie fur den Frevel eines Homeromastix oder fur eine cynische

Unverschämtheit an. Sie find herr, Dingen Namen zu geben, wie Sie wollen. — Richt Ihre Sprache, nicht meine; nicht Ihre Bernunft, nicht meine; hier ist Uhr gegen Uhr; die Sonne aber geht allein recht, und wenn sie auch nicht recht geht, so ist es doch ihr Mittageschatten allein, der die Zeit über allen Streit eintheilt.

Benn Sie ein gelehrter Eroberer, wie Bacchus fenn wollen, so ist es gut, daß Sie einen Silen zu Ihrem Begleiter mahlen. Ich liebe nicht den Wein des Weins wegen, sondern weil er mir eine Zunge giebt, Ihnen in einem Taumel auf meinem Esel die Wahrheit zu sagen.

Weil ich Sie hochschätze und liebe, bin ich Ihr Zoilus, und Diogenes gefiel einem Mann, der gleiche Reigungen mit ihm hatte, so ungleich die Rollen waren, die jeder spielte.

Wer eine beste Welt vorgiebt, wie Rousseau, und eine individuelle, atomistische und momentane Borsehung leugnet, der widerspricht sich selbst. Giebt es einen Zufall in Rleinigseiten, so kann die Welt nicht mehr gut seyn noch bestehen. Fließen Rleinigseiten aus ewigen Gesehen, und wie ein Säculum aus unendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Vorsehung in den flein sie n Theilen, die das Ganze gut macht.

Ein foldes Wefen ift der Urheber und Regierer der Welt. Er gefällt fich felbst in feinem Plan und ift für unsere Urtheile unbeforgt, Wenn ihm der Pobel über die Gate der Welt mit flatschenden händen und scharrenden Füssen höstlichkeiten sagt und Benfall zujaucht, wird er wie Phocion beschämt, und fragt den Areis seiner wenigen Breunde, die um seinen Thron mit bedeckten Ausgen und Füssen stehen: ob er eine Thorheit gesprochen, da er gesagt: Es werde Licht? weil er sich von dem gemeinen Hausen über seine Werke bewundert sieht.

Nicht der Benfall des gegenwärtigen Jahrhunderts, das wir sehen, sondern des funftigen, das uns unsichtbar ift, soll uns begeistern. Wir wollen nicht nur unsere Vorgänger beschämen, sondern ein Muster für die Nachwelt werden.

Wie unser Buch für alle Classen der Jugend geschrieben senn soll, so wollen wir solche Autoren zu werden suchen, daß uns unsere Urenkel nicht für kindische Schriftsteller aus den Sanden werfen sollen.

Ein eitles Wesen schafft deswegen, weil es gefallen will; ein flotzer Gott denkt daran nicht. Wenn es gut ist, mag es aussehen, wie es will; je weniger es gefallt, desto besser ist es. Die Schöpfung ist also kein Werk der Eitelkeit, sondern der Demuth, der Herunterlassung. Sechs Worte werden einem großen Genie so sauer, daß er sechs Tage dazu braucht und den siebenten sich ausruht.

Ex noto fictum carmen sequar, ut sibi quivis Speretidem, sudet multum frustraque laboret Ausus idem.

Ex noto sictum carmen sequar ; wenn bu einen Beibelbergischen Catechismus schreiben willft. fo fange nicht mit einem Philosophen bom Berrn Chrifto an, benn er fennt ben Mann nicht. Und wenn du beinen Buborern einen Beweis geben willft, fo weise fie nicht auf das Gange, bas überfieht feiner, noch auf Gott, denn das ift ein Wefen , das nur ein Blinder mit farren Mugen ansehen fann , und beffen Denkungsart und moralischen Charafter fich nur ein eitler Mensch zu erkennen getraut. Ein aufrichtiger Sophife fagt, je långer ich daran denfe, desto weniger fann ich aus ihm flug werden.

Ich will meinen Beweis noch mit einem Die Iemma fcbließen, und Gie dadurch zur Fremmis thiafeit und Offenbergigfeit gegen mich aufmun-Warum find Gie fo guruckhaltend und blode mit mir? und warum kann ich fo dreift mit Ihnen reden? Ich habe entweder mehr Kreundschaft fur Gie als Gie fur mich , ober ich babe mehr Einsicht in unsere Arbeit als Gie. Sie furchten , fich felbft zu verrathen , und mir die Unlauterfeit Ihrer Absichten oder den Mangel Ihrer Rrafte zu entblogen. Denfen Gie an den Bach , der feinen Schlamm auf dem Grunde jebem zeigt, der in denfelben fieht. Ich glaube; darum rede ich. leberzeugen fonnen Gie mich nicht, denn ich bin keiner von Ihren Buhdrern, fondern ein Unflager und Widersprecher.

Glauben wollen Sie auch nicht. Wenn Sie nur meine Einfälle er flaren fonnen, so argwohnen Sie nicht einmal, daß Ihre Erklärungen närrischer und wunderlicher als meine Einfälle sind. Ich will gern Geduld mit Ihnen haben, so lange ich Hoffnung haben fann, Sie zu gewinnen, und schwach senn, weil Sie sich wach sind. Sie mussen mich fragen und nicht sich, wenn Sie mich verkehen wollen.

63. Un feinen Bruber nach Riga.

Ronigeberg, ben 20. Nov. 1759.

By de nar euduntois nagyvar aigara. Sie fied pon den Scheiteln des Olympus und fracks mar fie ba. Mit eben so einem altara melde ich bir heute das dritte Buch der Douffee angefangen zu baben. homer ift alfo mein erfter Autor, und es thut mir nicht leid, ihn gewählt zu haben. Ich konnte dir schon einen gangen Brief von den zwen Buchern schreiben; ich will aber so lange warten, bis du die drenbogige griechische Grammatik erhalten wirft, die mit den übrigen Buchern abges hen foll. Des sonderbaren Inhalts wegen habe ich noch Luther's merkwurdigen Brief vom Dollmetschen, den Beucer mit nicht zu verwerfenden Unmerkungen berausgegeben, für den Brn. Mas gifter bengelegt. Mit was fur Recht ein alter Gottesgelehrter diefes Gendschreiben gottlich genannt, und jedes Wort darin erhoben, mochte manchem ein Rathfel fenn.

Es ift recht lustig theologisch geschrieben. Lusther ware eher ein Abraham a St. Clara geworden, aber fein Melanchthon ein Luther, weil Philipp ein gelehrter, feiner Mann war, aber ohne Leidenschaften, oder von sehr mannigfaltigen, die sich untereinander selbst vernichteten.

So wenig ich aus des Helvetius Schrift de l'Esprit mache, so find doch einige Capitel über die Leidenschaften nicht zu verachten. Der Franzose hat eine Geschichte seines eigenen Geistes uns beschrieben, der im Gedächtniß und in einer physpschen Empfindlichkeit besieht, die den herrschenz den Ton der Modeschriftsteller in Frankreich aussmacht. Er weiß angenehm zu erzählen, und überzhebt seine Leser der Mühe nachzudenken, weil diese Mühe mit seiner physischen Empfindlichkeit vermuthlich streitet.

Was das für eine ungezogene Moral ift, die die Leidenschaften verwersen will, und ihrer Tochter die Herrschaft über sie einräumt. Die Leidenschaften müssen schon die Schule ausgelernt haben, wenn sie der zarte Arm der Vernunft regieren soll. Doch diese Moral wird eben so bewundert, wie die Politik, welche das Eigenthum der Güter aufzuheben sucht, von Papagenen, die ihr zasze und sonst nichts dem Kaiser zu sagen wissen. Brauch deine Leidenschaften, wie du deine Gliedmassen brauchst, und wenn dich die Ratur zum longimanus oder Vielfinger gemacht, so wird sie und nicht du verlacht; und deine Spötter sind läszen nicht du verlacht; und deine Spötter sind läszen.

cherlicher und mehr zu berdammen, als du mit beisner langeren Sand oder mit deinen feche Fingern.

Trescho hat mir wieder geschrieben; nichts als wißige Wendungen. Er trägt mir immer eine Liste von Titeln auf, über deren Inhalt er mein Urtheil wissen will, so wenig ich Lust habe, selbige zu lesen. Ich werde mir Zeit lassen, an ihn zu schreiben, weil ich einem solchen Brieswechsel wohl das Venwort ärzungeror geben möchte, was Homer dem Meere anhangt, wo weder Erndte noch Weinlese Statt sindet, nichts für die Tenene, nichts für die Relter; nichts für den Gesschmack, nichts für das Herz; nichts für das Gesdächtniß, nichts für die sinnliche Empfindlichseit.

64. Un feinen Bruber nach Riga.

Königsberg, ben 22. Dec. 1759. Es freut mich herzlich, daß du das Neue Testament gleichfalls vorgenommen. Jeden Tag dren Capitel ist mein Pensum, und du kannst nicht glanben, wie ein langsamer, anhaltender Fleiß fördert. Fahre nur fort, du wirst den Nusten davon selbst erkennen. Ich bin auch mit meisner Odyssee zu Ende, daß ich also mit dem alten Jahre frohen Fenerabend machen kann. Giebt Gott Gnade zum neuen, so denke ich mein grieschisches Studium fortzusehen, und die vornehmssten alten Autoren nach der Reihe durchzugehen, doch so, daß mit dem Frühling das Griechische auf den Nachmittag verlegt werden durste, und ein anderer Hauptzweck meine Morgenstunden

füllte. Rommt Zeit, fommt Nath. Sollte ich das Glück haben, euch wieder zu sehen, so freue ich mich, einen Borrath neuer Renntnisse erworben zu haben, und dieselben mit euch theilen zu können, brüderlich und freundschaftlich. Ich bin der letzte aufgewacht, las ich heute im Syrach, wie einer, der im Herbste nachliest, und Gott hat mir den Segen dazu gegeben, daß ich meine Relter auch voll gemacht habe, wie im vollen Herbst. Schauet, wie ich nicht für mich gearbeitet habe, sondern für alle, die gern lernen wollten.

Was Gerundia und Supina beifen foll, fann ich dir nicht fagen. Ich habe Gocienii Problemata grammatica nachgeschlagen, ba eine weitlaufige Auflosung der wichtigen Frage fieht, ob diese beiden Redetheile zu den Zeit - oder Rennwortern zu rechnen? worüber Frischlin und Erufind einen bittern Rrieg geführt; über die Benennung aber habe ich nichts darin gefunden. Ift bir mehr baran gelegen als mir, fo bitte beinen Wirth um Sanctii Minerva. Ich habe mir Bengel's fleine Ausgabe des D. T. und Bederich's griechisches Worterbuch nach Ernefti's Aus: aabe gugedacht gum Beihnachtsgeschent. Db fich mein Bater das wird gefallen laffen, weiß ich nicht. Fur dich ift gleichfalls geforgt. Banschen mochte ich gern mit einer Grammaire des Dames erfreuen, muß erft feben. Erinnere bich . daß bu aus feiner andern Abficht, als mir ju Liebe diese Information unternommen.

Der jungere Er. bat icon einige Wochen nicht ben uns gespeist, weil er unpafilich gemefen. Er ift in eben bem gabprinth , worin fein Bruder, und von gleichem Schlage. Ich habe auch Belegenheit gehabt, ihn auf die Probe gu ftellen, fie bat ihm aber wenig Ehre, und mir noch weniger Bufriedenheit gemacht. Es fehlt bier auch an allem. Er bot fich an, mir etwas abenschreiben, weil er nichts zu thun hatte und mir gern gefällig fenn mochte. Er hat mich aufgehalten, und was er gethan, ift nichts nube. Wenn man ben den leuten ein wenig nach dem Grunde fucht, fo findet man Sand, Triebfand, worauf nichts zu bauen ift. Wer kann fich an gemachtem Feuer warmen, ober ein licht anfiecken? Nichts als Nachläßigkeit, Untreue und Betrug ift ber fich felbft gelaffene Menfch ben den beffen Raturgaben und Reigungen. Lefen , Denten und Sandeln find nichts als lebhafte Traume eines Bachenden. Der Geelenschlaf und das Regeseuer find ein Zustand, der in diefem Leben mabr genug ift. Berr, wecke uns auf, daß wir bereit find, wenn bein lieber Sohn fommt, ihn mit Freuden ju umfangen, und bir mit reinem Bergen gu bienen.

Ende des erften Theiles.

Bedrudt zu Augeburg burch A. Geiger.

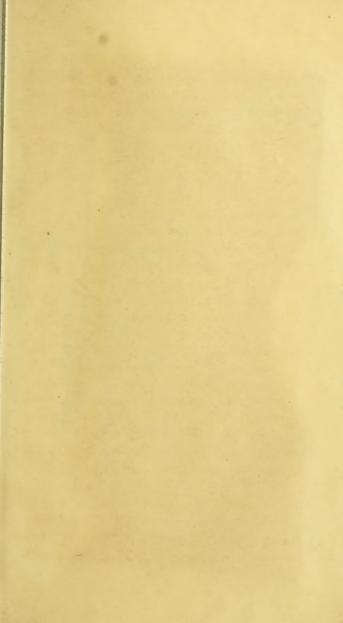



rsg. von Friedrich Roth. Bd.1.

Hemann, Johann Georg Schriften, hrsg. von Frie

> LG H198R

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

